

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

cc d 24



7N.R. 6135

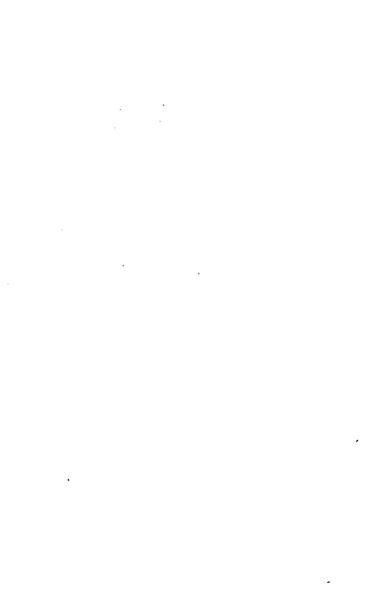

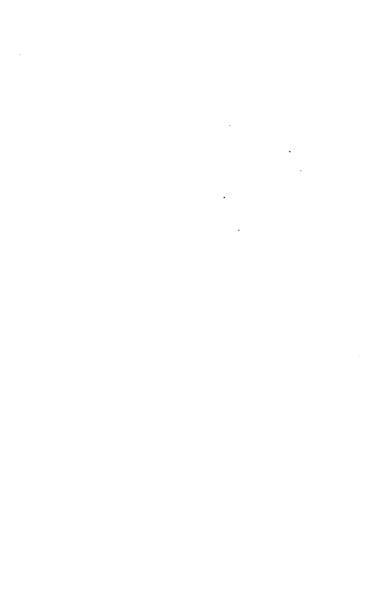

## JEAN-ANTOINE DE BAÏF

## LES MIMES

ENSEIGNEMENTS ET PROVERBES

\* \*

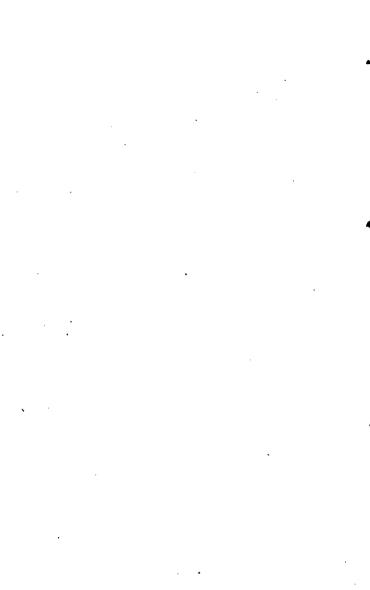

# LES MIMES

## ENSEIGNEMENTS ET PROVERBES

DE J.-A. DE BAÏF

RÉIMPRESSION COMPLÈTE COLLATIONNÉE

SUR LES ÉDITIONS ORIGINALES

AVEC PRÉFACE ET NOTES

Par Prosper BLANCHEMAIN



## PARIS

LÉON WILLEM, ÉDITEUR 2, RUE DES POITEVINS, 2

1880





RYLARD, sous ton visage austere Vn courage promt à bien faire, Eprouué pour moy plusieurs fois, Si tu te trouues d'auanture Où mes censures on censure. Me fait asseurer de ta voix. En lieu de se mettre en colere Des fautes que nous voyons fair Vn Heraclit en eust ploré: Démocrit s'en fust pris à rire. Plore qui voudra : i'en veux dire: En vn mot, Tout est déploré: Vn chemin faut choisir et suiure. Pour cela pourquoy tu veus viure Tu ne dois fuir de mourir. Si moins d'ennuy plus de plaisance Font viure bien, la iouissance Au bien eternel va querir. Douce paix et repos aimable Pres de temperance amiable Viennent volontiers demourer. Vn chacun la robe salue: Pour la vertu nul se remue. Beau semblant se fait adorer.

Le mande sot est vne beste Oui n'a ceruelle dans sa teste. Et va bridé comme vn cheual. Gardez de luv oster la bride: Laissons-le ainsi. Qui trop bon cuide Le debrider, s'en trouue mal. l'en ay fait la preuue certéne. Il se donne beaucoup de péne Qui veut le monde endoctriner. Tromper les hommes est facile. Et ne faut estre guiere abile, Puis qu'ils n'aiment qu'à badiner. Ceux mesmes qui cherchent d'aprendre, Enuis suiets se viennent rendre A peu qui scauent ce qui faut. Mais de gré piper ils se lessent A beaucoup qui iamais ne cessent D'agueter le peuple badaut. En grand nombre ces pipeurs brauent, Qui rien de bon ni beau ne scauent Ni ne voudroyent plus en sçauoir. Car ils ont tous l'experience Sans autre penible science. Comme c'est qu'il faut deceuoir. Mais nostre mal, le mal extréme! Est que chacun de nous luy mesme Est de soy mesme le trompeur. Chacun en soy mesme se fie, Chacun se croit. Nul s'en défie. Nul n'a de soy doute ni peur. L'autre cause de la misere. Le vray, c'est vne chose amere

Et déplaisante aux ignorans. D'ailleurs la mensonge amiable Leur est douce et bien agreable. C'est pour quoy nous allons errans. Comme la clairté gracieuse Offense et deplaist ennuieuse A ceux qui sentent mal aux yeux: Au rebours, l'obscurité sombre Et des tenebres la noire ombre. Sans douleur ils endurent mieux. Ainsi de la verité bonne. La grand' lumiere qui rayonne, Fasche les malades esprits: Et la mensonge flateresse D'vn voile gracieux les presse A iuger le vray mal apris. Mais s'il est malaisé d'aprendre, La grand' peine est au desaprendre, Mesmement si par vn long tems Ils n'ont ouy que menteries Et faussetez et tromperies, Dés qu'ils tetoyent s'en alaitans. Non seulement eux : mais leurs peres Et peres grands, auec leurs meres Et meres grands et bizayeuls, De memoire immemoriale Sont abreuuez d'vne godale, Qui leur oste le goust de mieux. Pour tant c'est chose malaisee Leur opinion épousee Deraciner de leur cerueau : Quoyque raison leur soit contraire,

Quelque argument qu'on sache faire. Rien que l'abus ne leur est beau. Ils feront comme vn qui s'adonne A l'enfant qu'vne mere donne Chez la nourrisse le changeant, Qu'il fait nourrir et qu'il auoue, Ou'il dorlote et qu'il amadoue Comme son naturel enfant. Mais s'il auenoit qu'on luy die La verité, sa fantasie De l'enfant ne peut diuertir : Laquelle iamais n'y eust mise. Si parauant telle surprise On fust venu l'en aduertir. Ainsi nous aimons idolatres Durs et fermes opiniatres, Nos vieilles persuasions: Et le faux qu'on nous feit acroire Ieunes, vieux ne voulons décroire Pour les vrayes opinions. Puissé-ie moy chanter et dire Et dans mille papiers écrire Enseignements sages et sains, Sans que ie brouille ny remue En la cité chose qui mue Des saintes loix les bons desseins. Pour la santé du corps, nous homme; Soigneux et diligens nous sommes : Aux medecins auons recours: Mais nul pour la santé de l'ame A fin de la sauuer de blâme. Ne cherche les benins secours.

C'est que du corps la maladie Prenant la personne alourdie Se iuge par l'entandement : Mais lors que l'esprit est malade. Le corps nonchalant et maussade Ne peut le sentir nullement. Ainsi faut que l'esprit luy mesme Soit en sa maladie extrème Seul iuge de son propre mal: Et le pis est qu'en tel afaire En ce dont il iuge, ô misere! Le plus souuent l'esprit est mal. O si Dieu nous auoit fait naistre Tels que sceussions voir et cognoistre La bonne nature en son point: Et que la prinssions pour conduite : Qui nous guidast en la poursuite De nostre vie bien apoint! Nous n'aurions que faire d'aprendre Autre doctrine pour nous rendre Plus clairuoyans de la raison. Las! nous n'auons qu'vne etincelle De l'integrité naturelle Que nous troublons par méprison: Quand par opinions peruerses Et males coustumes diuerses Nous en eteignons la clairté. Car si des vertus la semence Nee en nous prenoit acroissance, Nous viurions en bien-heureté. Mais si tost que venons au monde. Où tant de mal et vice abonde.

Nostre nature on peruertist. De mille abus on nous empesche: Rien que mensonge on ne nous presche, Oui nostre bon sens diuertist. Superstition nous ameine Des frayeurs l'ombrageuse peine. Fausse volupté nous seduit. Ambition vain-glorieuse Enflant nostre ame vitieuse Aux fausses vertus nous conduit. Le peuple, nostre plus grand maistre, Dedans ses erreurs nous empestre. Par vn commun consentement De la grand' foule du vulgaire. Oui encline au mal ordinaire. C'est où perdons l'entendement. Car ou la gloire ou l'auarice, Ou quelque autre amiable vice La bonne nature corromt. Ainsi beaucoup de personnages Aueuglans leurs nobles courages Se sont perdus et se perdront. Or la terre qu'on ne cultiue Porte (pour ne languir oisiue) Epines ronces et chardons. Mais il n'est ame si sauuage S'elle preste l'oreille au sage, Oui ne s'amende en ses façons. La diuine philosophie Est celle qui regist la vie, Medecine de nos esprits. Il guerira sans nulle doute

Qui veut guerir et qui l'écout:,
Pouuant souffrir d'estre repris.
En tout y a poix et mesure.
Les bornes sont de la droiture
Qui n'est ni deça ni delà.
C'est beaucoup la vertu cognoistre:
C'est bien plus de se faire adestre
A l'executer quand on l'ha.
Cherchons bien sçauoir et bien faire.
Ce qui est bien en tout afaire
Se regle à la droite raison.
La droite raison est l'entente
De la grand' nature constante,
En lieu moyen fins et saison.





E sage doit sage paroistre Haut et bas. Grand le grand doit estre Et fust-il au fond d'vn cauein. Bellievre qu'honneur acompagne. Le nain fust-il sus la montagne Ne sera pas autre que nain. O si i'auoy de la richesse Autant que la iuste sagesse En souhette pour son besoing, Ie ne fuiroy la compagnie Des plus grands, où ie hai ma vie Honteux m'en retirant bien loing. Au milieu d'eux haute la face ... Ie diroy d'vne franche audace Ce qui me poise sus le cueur : Mais combien que le vray i'entande, Pauureté dure me commande Cacher ce que i'ay de meilleur. Muet ie suis : et n'ose dire Oue nostre infortuné nauire Court par les vagues emporté. Déia la voile est abatue. Nul matelot ne s'éuertue. L'eau perd l'vn et l'autre costé.

Ah! que c'est chose malaisee La mer par la pompe épuisee En la grande mer reuerser. Aucuns dorment : autres se cachent : Nuls ne comparoissent, qui sçachent Le peril pressant repousser. Les bons mariniers qui bien sceussent Y remedier s'ils y fussent, Sont iettez dehors du vaisseau. Eux pillent tout comme Corsaires. Outrage conduit les afaires. Tout flote à la merci de l'eau. L'ordre est perdu. Plus le partage Egalement ne s'y menage. Rien en commun n'est manié. Faguins commandent: Et les pires Au dessus des bons font les sires. Ie crein fort que tout soit nové. Ie crein que la mer en furie N'engloutisse la nef perie, Tant ie voy tout desesperé. Les bons ce nauigage éuentent : Les mechans, s'ils ont du sens, sentent Mon enigme trop aueré. Mes amis, la France est enceinte: Ce que i'en diray n'est pas feinte: Veut enfanter. Et ie crein fort En son trauail qu'elle n'enfante Vn qui nostre fierté méchante Chastira, demouré plus fort.

Car encor le commun des hommes, Nous tels quels citoyens nous sommes

Qui le mors des loys reprendrions, Mais les grands nourris à mal fére Sont prests de choir en grand' misére: Et faudra que nous les sujuions. Les bons, tant qu'ils y dominerent, lamais nul estat ruinerent. Mais quand les mauuais dominans. Faisant ieu de cruel outrage, Nourrissent des peuples la rage. Tout bon ordre ils vont ruinans. Lors que pour leur grandeur priuee, Chauds d'ambition reprouuee, Aux méchans font des passedroits. Partiauls, pleins de nonchalance Au bien public, de violence En leurs particuliers endroits: Tien pour chose toute asseurce. Qu'il n'aura pas longue duree L'estat où ces mauls regneront. Encores qu'y veisses paroistre, Quelque repos: tout va décroistre, A mesure qu'ils gagneront. Car depuis qu'au public domage Les grands trouuent leur auantage, Pour nourrir leur ambition Et leur detestable auarice. Là germera tout vilain vice. Le meurtre et la sedition. Nostre France est tousiours la France : Mais des hommes la mesme engeance Change de façon et de meurs. Vn tems le peuple y fut sauuage :

Depuis par vn plus doux vsage, François polis se font meilleurs. Est-ce pas vne chose estrange Par vn soudain et nouueau change Oue les mauuais deuiennent bons : Et puis par vn siecle execrable Des bons la race abominable Suiure les peruerses facons ? Oui ne s'en metroit en colére Les voyant se rire et se plére Ouand s'entrepeuuent deceuoir? Sans faire aucune diference De bien ny mal (c'en est l'vsance) . Pourueu qu'ils en puissent auoir ? Oui soufriroit sans en mot dire De voir autorisé le pire. Le meillieur desautorisé? A nul d'eux du tout ne te fie : Ce n'est que tort et tromperie. Qui sa foy garde est meprisé. Ne leur sois en nul bon afaire Ami de cueur : mais pour bien faire Ami de bouche te feindras. De chose qui soit d'importance A nul qui soit auec fiance Te declarer tu ne voudras. Car éprouuant bien la pensee De la male gent insensee, Au fait ne verras nulle fov. C'est que deprauez ils se plaisent Quand traitres ils s'entremalaisent Sans respect de Dieu ni de Roy.

Partant quelque serment qu'ils facent
Garde toy qu'ils ne t'embarassent
En leur filet te surprenant.
Car on a perdu toute honte:
De l'honneur ne se fait plus conte:
Tout blame regne maintenant.
Impudence a chassé Justice.

Vertu fait ioug dessous le vice:
Temperance nous ha quitez.
Foy la Deesse venerable,
Charité douce et secourable,
Auec les bonnes Deités,
Vers le Ciel ont pris leur volee,
Laissans la terre desolee
En proye à l'outrage plus fort.
Esperance Deesse bonne
Seule nous demeure et nous donne
Quelque amiable reconfort.
C'est ou que la guerre cruelle

C'est, ou que la guerre cruelle
D'vne vengeance mutuelle
Ce malin siecle abolira,
Ou que par le destin celeste
Vn homme de Dieu cette peste
D'vn saint remede guerira.
Car ce n'est en vain que s'apreste

Car ce n'est en vain que s'apreste
La grand' assemblee qui s'arreste
En l'astre du Mouton doré.
Quand les planettes s'y conioignent
De toutes choses ils témoignent
Vn ordre nouueau restoré.

O qui sera ce braue Prince Qui Roy de plus d'vne prouince

Les peuples vnis reglera, Chassant des humains toute injure! Tenant main forte à la droiture. Oui les méchans debellera? Qui premier par vn clair exemple Ouurant à Dieu son digne temple, Voura l'honneur saint qui est deu? Abolissant et l'heresie Et l'idolatre hypocrisie, Qui le vray deuoir a perdu? Qui par l'aduis des hommes sages Acomplissant les bons presages, Ordonera les saintes loix. Fondant vne ferme police! Qui refreindra toute malice En tous les estats à la fois? Si bien que les mortels qui viuent Les bonnes meurs tiennent et suiuent En la creinte d'vn Dieu commun? Si bien qu'vne concorde stable Nourrisse la paix veritable Pour tenir les peuples en vn? Sur tout l'auarice il exile. Car d'elle seule file à file Proviennent tout les autres mauls. Ce monstre qu'on doit bien maudire, Haue, hideux, l'homme fait pire Que n'est pas vn des animauls. Où va se ruer la peruerse, Villes et champs elle renuerse, Chasteaux et temples et maisons.

L'humain et diuin elle brouille :

Les plus heureux elle depouille
Par ses fortes enragezons.
Fossé ni rempart ni muraille,
N'empesche que sa force n'aille
Au plus auant de la cité.
Aux meilleurs elle oste la vie,
Parentelle, enfans, et patrie,
L'honneur et la pudicité.
Mais l'homme, que Dieu nous enuoye,
Ouure de la vertu la voye
Sauue le droit du tort deffait:
Et Roy, maintienne la concorde,
Viue Loy rompe la discorde.
Par bons propos suiuis d'effet.





In bon gueret bonne semence L'Raporte fruit en abondance, O Mollan amy de vertu. En lieu de la semence vraie Mauuais terroer nous rend l'vuraie. l'ay semé cueillir puisses-tu. Sous le Soleil rien n'a duree : Nulle chose n'est assuree: Tout se change : tout s'entresuit. Faut mourir qui ha pris naissance, Celuy finira qui commence. L'vn acheué, l'autre on poursuit. L'vn montre ce que l'autre cache: L'vn l'a planté, l'autre l'arrache : Ce qu'auons de grand soing dressé, Nous renuersons par vn caprice. Nous leuons vn neuf edifice. Abatons le vieil delaissé. Maintenant nous serrons à peine, Ce qu'vn iour la dépence veine En le perdant nous vient oster. S'il faut plorer faut soudain rire: Qui de dueil les cheueux se tire, De iove apres ira sauter.

Nous cousons pour en fin découdre. La terre est fange, soudain poudre. Tantost muets nous nous taisons. Tantost causons à bouche ouuerte. Nous gaignons et nous faisons perte, Nous nous aisons et malaisons. Aucunefois d'amour extréme Nous aimons, et la chose mesme Oue nous aimons, alons hair. Nous guerroyons à toute outrance : Nous nous joignons par aliance Ceux que nous alions enuahir. La guerre estoit, la paix est faite. Oue l'homme ait tout tant qu'il souhaite : Comment se peut il contenter Entre choses tant variables Contraires, pareilles, muables. Faites pour l'homme tourmenter? Toute chose que Dieu a faite Comme il est parfait, est parfaite. Est bonne et belle en temps et lieu: Mais l'homme à qui Dieu la propose, Ne scait trouuer d'aucune chose La raison vrave selon Dieu. Tout le bien que l'homme en peut traire, C'est tant qu'il vit de s'en bien faire, Et de s'en donner du plaisir. Dieu fait à l'homme grande grace, Si tant de trauerses il passe Paissant de ses biens son desir. Certainement ie vien cognoistre Que tout cela que Dieu fait naistre

Est tel comme il luy plaist qu'il soit. Qui pense pour bien s'en debatre Y adiouster ou en rabatre. Il n'y peut rien, et s'y deçoit. Dieu seul tout parfait et tout sage Nous mét à mesme son ouurage, A fin que voyans ce qu'il fait En diuersité si estrange Dedans le brouillis de tel change Reverions l'ouurier si parfait. Nul ne preuoit son auanture: Et s'il la prevoit d'auenture Que lui profite la preuoir? Nul n'est si puissant qu'il éuite Le sort où lon se precipite. Rien ne vaut preuoir sans prouuoir. Ce qui plus l'esprit me trauaille, C'est lors que ie pense qu'il faille Que les bons soufrent tous les maux Deuz aux méchans : et qu'au contraire Les biens deuz aux bons pour bien faire Se donnent aux plus deloyaux. Le méchant qui n'a point de cesse De mal faire, croist en richesse: Tout luy succede à son souhait. Le bon de bien faire prent peine : Et semble que sa peine est vaine, Dautant que fortune le hait. Du méchant ie sçay, quoy qu'il semble Que tout bon heur chez luy s'assemble, Que ce bien n'est pas le vray bien. Mesme les beaux jours de sa vie.

Ausquels le peuple porte enuie, En l'eternité ne sont rien.

Ce n'est qu'vne ombre qui tost passe.

Pour les biens la mort ne fait grace: Bons et mauuais passent le pas. Si sçay-ie que l'heur veritable Atend celuy qui droit et stable Reuere Dieu iusqu'au trespas.

C'est malheur de quoy la prudence Ne regist nostre humaine engeance, A qui le vaut donnant le pris! Mais qui sçait courir, on l'amuse. Qui sçait conseiller, nul n'en vsc. Le poltron pour vaillant est pris.

Le sçauant sa misere queste,
Le vertueux se rompt la teste,
N'a dequoy viure, et meurt de faim.
Du bon maistre on ne fait estime.
L'ignorant tenu pour le prime
Braue parmi le monde vain.

L'homme ne sçait non plus son heure Que le poisson, qui plus s'asseure Quand il s'amord à l'ameçon: Ou que l'oyseau qui plus se hette D'aise et plaisir, quand il se iette Dans les filets à l'etelon.

Mais iay cognu que sus la terre
Sus les humains en paix et guerre
La sagesse auoit vn grand poix.
Vne ville fut bien petite:
Dans elle peu de peuple abite:
Vn grand Roy l'assiege vne fois.

Fait des forts tout alentour d'elle. Sus tranchee fait tranchee nouuelle. Se promét l'emporter d'assaut. Vn pauure homme estoit dans la ville Pauure d'auoir : mais tres abile. Combien que l'auoir luy defaut. Ce pauure par sa grand' sagesse Tira sa ville de l'oppresse Que le tyran luy aprestoit. Par auant nul n'en faisoit conte. Par apres trop ingrate honte En pareil mépris il estoit. Ouand tous les faits ie considere Des deux sexes : quand ie confere Tout ce qui me plaist et déplaist En nostre race miserable. De mille hommes vn tolerable. De mille femmes nulle l'est. A l'homme qui vraiment est sage Sagesse adoucist le visage, Le rend aimable et gracieux. Oste la cruelle rencontre Toute douceur courtoise montre. Qui rompt les plus audacieux. l'av veu doubles vilains de race. Cheualiers panader d'audace: I'ay veu les nobles auilis, Abaissez d'estat et courage. Estafiers, en pietre équipage, Suiure les vilains anoblis. Qui fait la trape, qu'il n'y cheie:

Qui fourgonne dans vne heie,

L'aspic pourra mordre sa main. Il se lasse qui pierres rue. Oui busche long tems d'ahan sue. Fer rebouché recongne en vain. Serpent qui vient mordre sans bruire, Est vn detracteur qui va nuire. Le sage parlant parle court: Mais en vn mot plus il profite Ou'vn fol ne fait, qui moins merite Quand plus longuement il discourt, Bien malheureuse est la patrie. Oui par vn enfant est regie. Où les Princes mangent matin! Que la patrie est bienheureuse Où la personne valeureuse Regne par vn meilleur destin! Bien est celle nef deplorable Auecques la gent miserable, Là où de la tourmente au fort. Lors que les vents qui la mer ouurent Les abismes des eaux découurent. Le Pilote au peril s'endort. D'vn maistre sot le peu de cure Laisse gaster la couuerture, Oui tellement s'entrouurira Par faute d'estre racoutree. Que la pluie y trouuant entree Planchez et parois pourrira. Qu'on se garde bien d'en rien dire, Non pas quand seul on se retire Dans son cabinet à huys clos. Trop deuisant les fouls s'afolent:

Mesmes les oisillons qui volent
En reueleroient le propos.
Qui trop regarde quel vent vente
Iamais ne seme ni ne plante.
Qui creint la pluye, fait maigre oust.
Qui ne pétrist, bon pain ne mange:
Ia ne fera grasse vendange.
Qui hait la peine et fuist le coust.
Faut reuerer Dieu, faut le creindre.
L'esprit humain ne peut ateindre
Au secret du conseil diuin,
Qui construit ordonne et dispose,
Fait et conserue toute chose
En sa propre et certaine fin.





E Roy, il est Roy qui est sage. Le sage regne en son courage : Oui bien v regne, est digne Rov. Il est Roy qui bien se commande: Autre empire ie ne demande Oue de bien commander chez mov. Le sage dit : Puis que ton âme Est diuine, c'est vn grand blàme De n'en faire cas autrement. Toutes ordures dechassees Ornon-la de pures pensees Et d'vn entier entandement. Le sage dit: Nul mot n'auance De Dieu qu'en toute reuerance, En toute saison en tout lieu, Soit que l'heur à souhet te rie. Soit que l'heur en malheur varie. Croy tousiours et di : Dieu est Dieu. Le sage dit : Vaille que vaille, Du gouuernement ne te chaille. Tel qu'il est le faut embrasser. Toy fai bien: Ne trouble ta vie Du tems ni de la seigneurie: Les plus chargez laisse passer

Arte par tout : Le mal qui fasche En toi-mesme tant sois-tu lasche. Tu vois, tu cognois, qui le sens: Mais le bien tu ne peux cognoistre. Peu de hien sans mal on voit estre. Au chois du bien faut vn bon sens. Tien pour vray que la defiance En tout afaire d'importance Peut garantir de grand danger : Croire trop et par trop mecroire Ont fait perdre mainte victoire. Croy donc: mais ne croy de leger. Le sage dit : Oui scait bien creindre Scait ateindre où il faut ateindre. Scais-tu que c'est qui est sans peur? C'est vne conscience nette. Pour la vertu la plus parfette, Redoute en heur, ose en malheur. Le sage dit : Vise et regarde De quoy faut que te donnes garde. Et l'apren dans le mal d'autruy. Par la faute d'autruy le sage Fuit de sa faute le dommage : Le fol ne le sent que sur luy. Tien pour vray que nulle personne Ne rencontre vne heure si bonne

Qui à la parfin ne s'apaise. Atten, tu n'auras mal aucun. Le sage dit : En tout afaire Ce que tu peux auiourdhuy faire

Qui ne soit mauuaise à quelcun : Nulle saison n'est si mauuaise

Ne difere pas à demain : Pour vne douteuse esperee La chose que tiens asseuree Ne laisse échaper de ta main. Le sage dit: En ce bas monde Le mal dessus le bien abonde. Et le pis surmonte le mieux. Des sots la badine creance Fait des abiles abondance : Les ignorans forgent nos Dieux. Tien pour vray, Que lors que le vice Et la débauche et la malice Tu vois en public prosperer, A bonté vertu modestie, Toute misere departie: De l'estat il faut desperer. Baif te dit apres vn sage: Sans mal ne se peut vn ménage Tenir dedans vne maison. C'est mal d'epouser vne femme : Femme non épouse diffame: Au hazard où faut la raison. Fui l'amour. Car de sa nature Amour est sourd, qui n'oit n'endure Ni recoit amonnestement. Amour est vne maladie Qui va son cours : quoy qu'on luy die L'amoureux aime son tourment. Le sage dit: Fui la presance D'vn maistre courroucé qui tance, Ou bien ne lui replique rien. De celui que tu verras estre

En courroux, tu te fais le maistre, Luy calant à propos et bien. Ton Roy tel comme il est, supporte: Qui en regnant mal se comporte Détruit assez la royauté. Toute faute d'vn qui commande Perd le subiet qui se debande. Trop de pardon est cruauté. Le sage dit : C'est grand' science Sauoir suporter l'ignorance: C'est vne grande abileté Quand point on ne se formalise De voir d'vn autre la sotise, Et se tenir en sauueté. Souuent de trop leger langage Lon voit reuenir grand dommage Enuers les hommes et les Dieus. Celuy qui sçait à point se tére, Outre que point il ne s'altére, Demeure sans blasme en tous lieus. Mensonge fait courte plaisance Au commencement qu'on l'auance : Honte et perte suit le mentir. Le mentir si bien se decrie. Que quand il dit vrai nul s'y fie. A se taire nul repentir. Le sage dit : Verité dite Mal à propos nous precipite. Verité n'est bonne qu'aux bons. Trop de méchans viuent au monde : . Qui trop sur verité se fonde lette ses perles aux cochons.

Le sage dit : Qui peut l'aprendre Mieus vaut en nous mesmes reprendra Nos fautes que celles d'autruy. Comme l'absinte a l'amertume. Aussi vrai dire a de coutume D'auoir de l'amer quant et luy. Le bois qui fera le feu croistre, Mangé du feu va disparoistre Déffait par celuy qu'il nourrist : Richesses les flateurs nourrissent Oui les richesses amoindrissent. Qui s'aime trop, il se pourrist. Hors de saison faire despence En soufrete change abondance Autant aus grands comme aus petits. Chiche taquin et vilain estre Fait que lon hait des biens le maistre. Mesure en tous nos appetits. LE Roy mon ami ie te iure Oue des biens ie n'eu iamais cure. Et ie n'y mis iamais mon cueur. N'auoir biens tant d'ennuis n'aporte. Comme quand il faut qu'on en sorte, Les perdant par quelque malheur. Cela que paix le monde appelle N'est qu'vn nom d'vne chose belle Qu'il faut chercher dedans les cieux. Iamais ne fut que sur la terre Hommes ne s'entrefissent guerre Ou veincus ou victorieux. Le droit fatal ainsi l'ordonne. Et la loy de nature donne

Les biens du veincu au veincueur. L'vn auiourd'huy le bien possede, Que demain à vn autre il cede. Nous veinquerons: ayons bon cueur.

Ce n'est le nombre ni la force
Qui les grans batailles renforce
Pour aux victoires paruenir.
C'est le bon droit et le courage
Dieu aidant qui fait l'auantage,
Où l'ennemi ne peut tenir.

Vne fois nous auons à estre:

Deux fois il n'est permis de naistre:

D'estre, vne fois nous cesserons.

Du lendemain nul ne s'asseure:

Pourquoy donc perdons nous vne heure

Du present que nous lesserons?

A fin qu'vn bien plus long tems dure Taschons l'aquerir sans iniure, Gardon-le sans peine et tourment: Le bien aquis sans violance Sans regret et sans repentance Soit depensé ioyeusement.

De nul forfait ne soions blesmes.

Faisons bien, premier à nous mesmes:
Puis aux prochains: puis aux amis:
A ceux dont la valeur merite.

Nous dirons s'il faut qu'on le quite,
Moins a perdu qui plus a mis.

Assez de gens sont en ce monde, En qui bien peu de sens abonde, Qui le present ne viuans pas, Comme ayans autre vie à viure, Mettent grand' peine de poursuiure Des biens non iouis au trepas. Quand à moy ie tien que la vie En biens et plaisirs non iouie Prenant toutes choses au pis, C'est vn long et facheux voyage, Où lon dépend en vain son age, Sans se rafrechir au logis. Ainsi toute chose prospere Chez toy, comme par toy i'espere Secours en mon oisiueté: Aus autres maus ie me conforte: Mais ie n'ay pas l'ame assez forte Au mépris de la pauureté.





Houpegay Hove: l'an recommance Et ma fortune autant s'auance Comme elle s'auancoit antan. Autant comme vn an vaut vne heure. Qui peut rire il est fol qui pleure. As-tu nom Pierre? i'ay nom lan. Entre les badins ie badine, Entre les deuins ie deuine: A chacun ie riue son clou. le remê vieus mots en vsage. Les sages me tiennent pour sage : Entre fouls ie passe pour fou. Abandonné de parentelle. Priué d'amitié fraternelle. En ma plus grande auersité, Estrangers me font courtoisie: Par ne sçai quelle frenésie Mes plus grands amis m'ont quité. Tant seulement i'ay mon bon ange Qui iamais de moy ne s'étrange Me consolant en mes douleurs: Qui me fait plorer mes liesses. Et me rire de mes tristesses. Et me moquer de mes maleurs.

O mon bon ange, ie te prie Ne me permettre que ie die Ni bien ni mal qu'auec raison. Ie me garderai de l'iniure Ou'à decouuert on me procure. Tov garde mov de la traison. Nulle amitié n'est immuable : Nulle inimitié perdurable. Hai comme pouuant aimer: Et comme pouuant hair aime. Qui bien ou mal fait, fai de mesme : Dedans la mer ne va semer. L'homme indiscret en vain trauaille. Qui va sans conseil, où qu'il aille, Courût-il. n'auance de rien. Mauconseil ruine les hommes: Par bon conseil hommes nous sommes. Nul ne vit comme il voudroit bien. Houp, si tu veus bien heureus estre, Pour bien l'estre, il se faut cognoistre. Estime tien ce qui est tien: Ce qui n'est tien pour tien n'estime. Soigne le tien et le relime : De l'autruy ne te peine en rien. Il est mien à tout bien pretendre, Le rechercher. le faire entendre. Le declarer à qui le veut. Il est en autrui de bien faire Selon mon auis salutaire. Ou qui le veut ou qui le peut. Ie di, i'escri ce que i'en pense: Ce n'est ni par outrecuidance

Ni par mauuaise volonté. le ne pren plaisir à médire: L'orgueil ignorant ne m'empire: le sui ma nalue bonté. A grans et petits ie m'adresse: Nul ie n'offense ni ne blesse : l'aporte conseil et secours, Qu'à tous ie propose et presente: Et veu bien que chacun s'en sente. Mais peu goutent bien mes discours. S'aucun ha quelque maladie En sa personne, il s'etudie Tant qu'il peut à se bien panser. Vn bon medecin il appelle: Prend son conseil, et d'vn bon zele Croit et fait tout pour auancer La santé du corps. Mais de l'ame Nul nul medecin ne reclame. Et le plus malade est celui Qui s'estimera plus sain estre. C'est faute de bien se cognoistre: Ame n'est qui n'ait son ohi. Chacun se croit le plus abile Chacun ha le cerueau debile : Chacun se rit de son voisin: Chacun en autrui voit la faulte: Voir la sienne c'est chose haulte. A vrai dire on n'est pas cousin. Ce n'est pas moy, mais c'est mon liure Si tu veux qui t'aprend à viure. Mon liure est plus sauant que moy.

Bien souuent mon liure m'enseigne:

Et son conseil ie ne dedaigne Qui m'a souuent tiré d'emoy. Souuent aussi ne puis le croire : Car ie n'av pas de tout memoire A tout propos à mon besoin. Et pour la vertu bien aprendre Son vice faut souuent reprendre, Qui ne s'aquiert sans vn grand soin. Tant nostre vice nous demange! Il cuit d'vne facon etrange Si on le touche tant soit peu. Chacun se plaist quand on le flate: Nul ne veut que son vice on grate, Ou soit à bon ou soit à ieu. De ceux qui sont pres ie m'absente, Aux eloignez ie me presente. Mais commander c'est vn deuoir Non pas vne royauté vaine: Petits se contentent à peine : L'assez des grands, c'est trop auoir. Quand l'homme commence estre sage Lors il acheue son voyage. Nos outrages nous font hair: Nos miseres nous recommandent. Les sages par les fouls s'amandent. Raison ne peut se faire ouir. Ne point sentir n'est pas fait d'homme : Mais ne pouuoir porter la somme, N'est le faict d'vn homme de cueur. Nul ne doit fuir de la vie : Mais sans en auoir trop d'enuie Tachons d'en sortir par douceur.

Nous en sommes : il faut poursuiure. Entre les viuans il faut viure : Viuons-v comme nous pourrons. Ne pouuant ce que voudrions faire. Voulons le pouuoir ordinaire. Tousiours viuans ne demourrons. Ceux-la qui t'aimoient te haïssent. Tes plus familiers te trahissent. A qui tu fais bien, te font mal. C'est leur faulte ce n'est la tienne : Si c'est la tienne, t'en souuienne. Crov le mors que croit vn cheual. Si l'honneur ne te peut atraire, Te puisse la honte retraire: Si le bien tu ne veux choisir. Le mal te cuisant t'en retire. Si le vrav plaisir ne t'atire, Abhorre et fuy le deplaisir. A qui sans y penser t'offence, Ne cherche point d'autre vengence. La vrave iniure part du cueur. Qui te fait du bien par contreinte En son bien fait n'a point d'étreinte. Le miel est fiel à contrecueur. A qui veut, la peine peu couste. Qui a son vueil, il s'en degouste. Espoir deceu poise beaucoup. Le bon heur le malheur mesure. Audace tout mal se procure. Peur ne frapa iamais grand coup. Ce qui peut se perdre n'est nostre. Nous voions trop clair en vn autre :

O qu'en nous nous vissions autant! Force nous faille et non courage. D'heure choisissons l'auantage. Force forcée conseil n'atand. Plus vault le fait que la parole. Parler sans faire est chose fole: Se taire où fault parler, est pis. Beaucoup font vertu de vantise. Aux vices l'amour est tost mise : La vertu fait bien peu d'amis. Le tems les plus fouls medecine. La raison les sages domine. .Et fait ce que le tems fera. A peine est on heureux et sage: Où la misere a l'auantage. La prudence à peine v sera. Qui aide celuy qui offense. Offense: et qui le mal auance Par autruy, fait luy mesme mal. lusqu'à l'autel ami faut estre. Veus-tu bien vn mechant cognoistre? Tout fait pour soy le deloial. Au monde il n'y a rien de pire Que celuy qui tout à soy tire, Et qui ne fait rien que pour soy. C'est ce qui decoust l'aliance Des citoyens et l'asseurance. O Dieu combien i'en aperçoy! Homme repense à par toy comme Et pourquoy c'est que tu es homme. L'homme s'il veut à l'homme est Dieu Quand à l'homme il est secourable.

Et l'homme à l'homme dommageable D'vn loup sauuage tient le lieu.
Allez maudites bestes brutes.
Où tirez-vous i où son vos buttes!
Où est le blanc que vous mirez!
La peste et le gast de nostre age,
Toute folie et toute rage,
A rien que mal vous ne tirez
Le grand loier se donne aux vices:
Les grandes vertus sont malices:
De bonnes meurs il n'en est plus.
Larcins, pillages, fetardises,
Toutes infames paillardises,
Sont les chapeaux des mieux voulus.





DINARD, les escrits ordinaires Des secrets ou communs affaires, Auecques vos sins se mourront: Mais les noms escrits en mon liure. Qui doit bien plus d'vn siècle viure, Auecques mes vers demourront. Comme le sel en la viande. Le rire par moyen demande En nos deuis estre vsité. Le sucre est bon à la moutarde. En nous riant qu'est-ce qui garde Que ne disions la verité? Propos de beaucoup de langage Ne sortent pas d'vne ame sage. La langue accuse les esprits. En la cité l'heur et la ioye C'est peu valant grosse monnoye, Peu d'ordonnances de grand pris. La loy de l'vniuers est grande. Naistre et mourir la loy commande. L'homme auisé du tems se sert. Fortune rend fol qui s'y fie. Le changement recree la vie. L'vn y gangne, si l'autre v perd.

Bon renom vaut vn heritage. Fortune est legiere et volage. Tost reprend ce qu'elle a donné. Fortune pipe s'elle flate, Veut écorcher où elle grate: Croy-la, tu es abandonné. Tout mal guerist par patiance. A cueur dolent nulle creance: Par grand' douleur ment l'innocent. Mal double qui ne peut se pleindre. Plaisir déplaist s'il faut le feindre. Le mal qui fait bien on ne sent. Qui quiert la mort la vie acuse. Celuv volontiers mal en vse Qui se promet viure tousiours. Ce que l'homme vit Dieu le préte. L'heureus meurt ains que mort souhete. Mieux meurt qui mieux vit en ses iours. Plus fault qui fait plus d'entreprises. Peine et soing font les belles prises. Hazard fait tout mieux à propos. Occasion nous soyt propice. Garde toy libre de tout vice : Innocence est vn doux repos. Tant que peus cache ta misere: Toute terre auoue qui prospere. Reçoy plaisir et plaisir fai. Le plaisir receu te retiene: Du plaisir fait ne te souuiene. Aide à tous, à nul ne méfai. Pour viure heureus n'aime grand'suite. Contre le siecle en rien ne luite.

Rien à cueur, mais pren tout en ieu. Oubli, retien, atten, endure. La vie au malheureux trop dure. Au bienheureux dure trop peu. Il n'est point de plus griéue peine Que d'estre en la publique heine. Il n'est homme tant soit-il bas Qui du plus grand homme en puissance Ne puisse esperer la vengeance. Heur en orgueil ne dure pas. Si à bien faire on te surmonte Prendre le dois à grande honte. Qui donne malauisément, Honteusement perd ce qu'il donne, Perte c'est honte à la personne Oui fait perte nonchalamment. Autant se dechet de la grace D'vn bienfait, que de tems se passe Tardant la grace du bienfait. Tard vouloir à non vouloir semble. Bienfait sus bienfait il assemble Oui tost l'accorde et tost le fait. Ce que lon perd sans qu'on l'auise Pour grand dommage ne se prise. Ne scauoir, c'est heur en maleur. C'est du mal vn remede fade, C'est quelque plaisir au malade Ne point cognoistre sa douleur. Ce que l'on cherche on ne rencontre: Qu'on n'y pense plus, il se montre. D'vn coing au ciel on peut voler.

La vraye ioye est chose austére.

Qui à propos ne se peut tére, A propos ne scaura parler. C'est vn vice trop à reprendre. Pour n'auoir apris rien n'aprendre. De peu de grain, du fruit beaucoup, L'autruv seul louer, est folie. Par vn forfait l'autre s'oublie. Oui rien ne creint fait vn beau coup. Pauureté seule nous terrasse : Aporte creinte, oste l'audace: Obscurcist la noble vertu. Dedain estrangle la parole. Depit aueugle l'ame fole. Mépris le cueur foule abatu. Qui plus ha plus auoir desire. Car plus il ha plus il retire Moyen d'auoir plus qu'il n'auoit. Vertu n'ha, où elle a puissance, Ni contrecueur ni repentance. Dueil cesse tost que nul ne voit. C'est don de Dieu que la sagesse. Sage veut et n'aime richesse, Veut. non l'auoir, mais en iouir. La vie dure assez qui en vse. Malheur vient à qui l'heur refuse, Bien, à qui le mal sçait fuir. L'heur est chose mal assuree. Contre vertu rien n'ha duree. La patrie est où l'on est bien. Il est pauure qui le pense estre: L'espoir vn autre espoir fait naistre.

Il n'est aimé, qui n'aime rien.

Forfait du forfait est la peine. Mauuais au mauuais maleur meine. Bon au bon secours va donnant. Le malade santé n'espere. A qui le medecin veut plére. Au desordre l'abandonnant. Autant de jours autant de vies. Celuy que tu pleures et cries Comme perdu, s'en va dauant. L'age d'aucuns n'est du tout féte Oue la vie en sera compléte. Prou vit qui vit sage et sauant. Qui fait bien et se taist, enseigne: Oui dit bien et l'effet dedeigne. A son dire oste le credit. A mieux non à plus sauoir tire. Qui plus qu'assez sauoir desire, Se déborde en son apêtit. Ne sçauoir ni pouuoir forfére Du non vouloir beaucoup difére: Vice ne peut seul se tenir. La vertu (comme aussi le vice) Par le scauoir et l'exercice Veut se nourrir et maintenir: Tu seras bon si tu veus l'estre. Que sert preuoir, que vaut cognoistre Le mal que ne peus éuiter? Fuir ne pouuons la contreinte : Soufrir nous en pouuons l'étrainte. Et la victoire en meriter. Celuy qui ha la bien naissance D'esprit et corps pour la vaillance,

Disons-le noble-né vraiment. En tous endroits on peut bien viure. Oui la vertu seule veut suiure Ne plaist au peuple entierement.

Plus il y ha de defiance,

Plus au chemin ha d'asseurance. Contreinte au faineant donne soing. Perdre honte est vn mal extréme. Bien malheureux est, qui soy méme Se peut reprocher pour témoing.

O que d'heur auroit nostre vie Si nous naujons de rien enuie Sinon des choses d'ici bas! Trop cherchans perdons l'auantage. Des humains l'humain le plus sage A toute heure sage n'est pas.

Chacun son heur forge à sa mode : Pas vn de tous ne s'acomode. Faulte de borner son desir. Quand I'vn finist l'autre commence : Et cherchons en la iouissance D'vn plaisir vn autre plaisir.

Il est Roy qui sçait rien ne creindre : · C'est bien, à ses souhets ateindre. Tout de mesure et de saison. Sur tout l'outrecuidance on prise En ce tems on tient pour sotise De se contenter de raison.

Oui les autres par armes donte Souuent le vice le surmonte : Qui fuit fureur, est maumené. Qui ne songe que pour son age, Se montre de peu de courage
Pour le bien de peu d'hommes né.
Sans mépris la soufréte on soufre.
Au vouloir rien de grand ne s'oufre,
Au rouvoir le petit est grand.
D'où la chose lon tient perdue
Espérance et peur se remue:
Qui enseigne vn autre, il s'aprand.
Tant que ne sçais te faut aprandre,
Ou tant que vis, pour ne méprendre,
Ne fuy iamais de trop sçauoir.
Maints hommes dauant qu'ils cognoissent
Que c'est de viure, viure cessent.
Auec sauoir, sens faut auo r.





reune Lansac, dés ton enfance. Fuyant le chemin dignorance, Apren de choisir la vertu: De ton pere la preudomie, La valeur de ton frere amie, Sans estre piqué verras-tu? A toy qui as l'ame bien née, De beaus patrons enuironnée. Rien ne peut estre malaisé: Mais en tout tes desirs tempere. Douteux le trop sauoir modere, Retenu pour n'estre abusé. Eusses-tu pour voler des æles Iusqu'aux demeures eternelles, De Dieu ne cherche la grandeur. Dieu tout sauant tout bon tout sage Emplist le tout de son ouurage D'incomprenable resplendeur. Dieu desur tout honore et prise, A fin que Dieu te seignorise. Si Dieu se fait seigneur de toy, Dessus toutes choses quelconques Seigneur seras. Honore donques Ton Dieu ton Seigneur et ton Roy.

L'honneur plus grand que puisses rendre A Dieu, sera de bien aprendre A le cognoistre et l'imiter, Combien qu'il soit inimitable. Et rien ne soit du tout semblable A luy qu'on ne peut limiter. Or celuv de plus pres l'imite Qui plus toute indigence euite. Qui? Qui à moins se passera. Enuers Dieu soit grande ta vie. Enuers les hommes fui l'enuie. Tel est qui les bons aidera. Mais tout le temps que ta pensee Vers Dieu ne tiendras point haussee, Tenir le dois comme perdu. L'ame du deuôt qui contemple Les faits de Dieu, c'en est le temple: L'autel, le cueur à Dieu tendu. Le nom de Dieu en vain ne queste. Car ce ne t'est pas chose preste En le questant d'y arriuer. Quoy que soit qui quelque nom porte Vn meilleur le nomme en la sorte. Oui peut le nom de Lieu trouuer? Dieu, n'est pas son nom veritable. Mais c'est vn signe remarcable Que nous recognoissons qu'il est. Le nommer, c'est chose impossible : Ne cherchon ce qui n'est loisible: Adoron Dieu comme il luy plaist. Sachon que Dieu n'ayant afaire De rien qui soit, a voulu faire

L'homme, et Tout pour l'homme seruir. Dieu premier bienfeteur s'auoue. L'homme apres parsonier s'aloue De ses bienfaits pour en jouir. Aux hommes Dieu (sans nulle doute) Les aiant faits a donné toute Pleniere et franche volonté: A fin que semblables se fissent A Dieu tout bon, et qu'ils véquissent Nets de peché par sa bonté, Quoy que soit que sur tout honores, Comme Dieu cela tu adores : Cela seul te seignorira. Celuy de Dieu se fera digne, Qui ne fait rien qui soit indigne De Dieu en qui seul se fîra. Or entan donque pour bien faire Tout ce qui est de bon afaire. Davant Dieu ne se cache rien. Dieu voit toute humaine pensee: Pour ce en ton ame, au ciel haussee, Ne pense rien qu'honneur et bien. Quiconque chaste et saint se garde De tout peché, rien ne l'engarde Ou'il ne se face fils de Dieu. Car Dieu l'a mis en sa puissance. En luy rendant obeissance Comme à son pere en chacun lieu. Mésoing et diligence d'estre Chaste et iuste, non de parestre. Fui l'ordure : sui netteté.

Domte l'apétit deshonneste.

Volupté puanteur apreste. Parle et fai toute honnesteté. Nul ne peut faire à Dieu nuisance. Du blasphemeur la medisance Fait tout le pis que faire peut. Ne fai ce qu'en l'autre tu blames. Demande à Dieu quand le reclames, Non ce que veux, mais ce qu'il veut, Enuers Dieu la plus grande mechance C'est de faire à l'homme nuisance. Nul ne tien donc pour ennemi. A toute noble creature Que verras de mesme nature Comme est la tienne, sois ami. Mais aime Dieu plus que ton ame. Au commun (qui sot loue et blâme) De complaire n'etudiras. Si tu fais bien, Dieu remercie Comme autheur du bien de ta vie. Autheur de mal? Dieu ne l'est-pas. Ne possede biens dauantage Qu'ils sont besoin pour ton vsage: Mais biens que nul ne peut t'oster. Ce qu'il faut, comme il faut supporte: Sois d'ame belle grande et forte. L'ame apres Dieu doit s'exalter. Non s'exalter de gloire telle Qu'elle encoure mort eternelle, Quand de trop s'aimer peché naist. Mais à fin que digne se rende D'estre de Dieu la maison grande, Là où sa maiesté se plaist.

Où faut que la peine te meine : Souhete ateindre apres la peine : Vœux de faineans sont vains propos, Soit la raison par toy suvuie Comme vraye loy de la vie. Le sage apert en peu de mots. Auant que dire delibere. Car il vaut beaucoup mieux se tére Que de parler sans profiter. Parole qui n'a sens a honte. Langage qui raison surmonte Ne peut des fautes euiter. Parle lors que taire peut nuire. Ce que scais, à propos vien dire: Ce que ne scais n'en parle point. Mensonge et poison mesme chose. Plustost disant vray per ta cause, Que vaincre mentir bien a point. Honore et reuere le sage Comme du Dieu viuant l'image. N'honore aucun pour son auoir : L'homme riche se sauue à reine. O, qui tiens iustice et domeine, Crain Dieu qui ha sur toy pouuoir. Fay beaucoup et ne promé guiere. Toute passion est meurtriere De la vrave et droite raison. Tout ce que l'ame fait troublee En sa passion aueuglée, Porte vn remors en sa saison. Enuers tous hommes te comporte

D'vne amitié qui ne soit morte,

Comme apres Dieu en prenant soing. Oui mal des autres hommes vse Luv mesme de sov mesme abuse. Dieu n'oit qui n'oit qui ha besoing. De son auoir le vilain riche. L'homme sage du temps est chiche: Qui n'aime le sage il se hait. Ce que Dieu liberal te donne Aux autres liberal redonne. Qui pense à forfaire, a forfait. Il n'est en nous de tousiours viure. Mais il est en nous de bien viure. Ne fai mal à nul : fut-ce à droit. Tresbon seroit ne faire offence: Faite l'offence, repentance Nous rachemine au chemin droit. Dieu parle quand on oit vray dire, Ce qui ne peut à l'ame nuire, A l'homme ne nuit pas aussi. L'homme ingrat, ingrat ne te face. Tu as le guerdon et la grace Du bien que fais par gloire ici. Dieu ne cognoist qui Dieu ne prise: Qui à l'homme nuit, Dieu méprise. L'homme qui pense que Dieu soit Et qu'il n'a soing de nul afére, Ce mal croyant rien ne difére D'vn qui Dieu ne croit ny decroit. Nul il ne craint qui nul ne blesse. Se cognoistre est la grand' sagesse : Qui scait qui l'a fait se cognoist. Vn preud'homme est de Dieu l'ouurage :

Mesme se taisant l'homme sage Honore Dieu qu'il recognoist. Nul ne peut tenir d'assurance Les dons mondains: Nul n'ha puissance D'oster les dons que Dieu depart. Pour le pauure aider ieune donques. Mieux vaut n'auoir choses quelconques Qu'ayant beaucoup n'en faire part. Estime ton corps la véture De ton âme, et ton ame pure, Du haut Dieu le temple honoré. Tien donque ton corps net de blame Puis que c'est l'habit de ton ame, Temple où Dieu veut estre adoré. Eleuant à Dieu ton courage Commence par Dieu, ton ouurage: Sans Dieu ne te faut rien oser. Mesme dauant que prendre alène, De Dieu la bouche et l'ame pléne. Vien du labeur te reposer.





ANSAC, prosperer et bien viure, - Et la vertu pour guide suiure, Aquiert vn precieux chapeau. A tous aider, à nul ne nuire Fait l'homme sur tous hommes luire : Et la vie n'a rien de plus beau. Il n'est point de peine assez dure Pour punir celty qui l'eau pure D'vn puy public infecteroit. Car l'eau publique estant inféte D'vn venin qu'vn méchant y iéte, Tout vn peuple empoisonneroit. Toy qui es Roy, tes meurs atrempe. Rien ne sert de fourbir la lampe Qui ne mét de l'huyle dedans. Qui aux petits oiseaux vont tendre, Contrefont leur chant pour les prendre. A leur jargon s'acommodans. Plus déplaist vn sin au visage Qu'en tout le corps du personage Vne bien grand' deformité. • Aussi le vice tant soit mince, Aparoissant dessus le prince, Offence toute vne cité.

Que sert en mer sus la poupe estre Du gouuernail patron et maistre, Et ne scauoir où le tourner? Oue sert à cheual en la pléne Tenir en main la bride véne, A qui ne scait la gouverner? Oui touche le fan de la truie. Tant soit petit, il hongne et crie. Et c'est qu'il ne porte ny lait Ny toyson, ny chose qui vaille: Et pour ce la peur le trauaille Sachant que nul bien il ne fait. Car viuant nul fruit il ne porte, Et scait bien que de sa chair morte Et de son lard l'homme se sert. Maudite soit la tyrannie D'vn qui perd tout, durant sa vie, Et sauue tout quand on le perd. Certenement les bourreaux valent Mieux que les Tyrans qui égalent Aus meilleurs tous les plus méchans. Car les bourreaux font la justice Des forfaiteurs. Par injustice Tyrans font mourir innocens. La seruitude volontaire Passeroit: mais qui se peut taire D'vn sceptre en des indignes mains? Nature est par trop ossensée De ne laisser pas la pensee Estre libre aux chetifs humains. Maleur règne où plus d'vn commande. Vn seul à nous regir entande:

Ne recognoissons tous qu'vn Roy: Le monde vn Soleil seul endure: Où plusieurs regnent, paix ne dure: Nul à tous, chacun tire à soy. Vn soit le Roy: vn vienne prendre Les deuoirs que nous deuons rendre: Vn seul commande absolument. C'est chose plus aisee à faire Au bon plaisir d'vn seul complaire, Que de plusieurs ensemblement. Entre plusieurs regne l'enuie. Chacun aguete en ialousie L'vn l'autre pour se decrucher : Et pour trouuer son auantage Voudroit (voire au public domage) Son compagnon voir trebucher. Soit le Roy tel que Dieu l'ordonne : Mais ie pri Dieu qu'il le nous donne Et le meilleur et le plus fort : Tel que iamais ne die ou pense Ou'il ne faut faire conscience Pour estre Roy de faire tort. Mais qui les innocens maintienne: Mais qui les deprauez retienne De faire mal, par sa rigueur. Aux méchans donner auantage Leur pardonnant, c'est faire outrage Aux bons soumis à leur fureur. Le Roy qui sera populaire: Aux loix rien ne fera contraire: Aimé non pas creint florira: Ne croira nul leger langage:

Ne croira pas seul estre sage: Selon nature vieillira.

Ne se laisse veincre en merite; S'acompagne d'hommes d'élite: Cognoisse qu'il est homme né, Bien qu'en authorité royale, Le diuin pouuoir il egale: Pour ce à vertu soit adonné. Quelque autre sache mieux, ou di

Quelque autre sache mieux, ou dire
Ou peindre ou forger ou écrire,
Ou soit en quelque art excellent;
Mais le Roy sache auec prudence
Regir son peuple, la clemence
A la seuerité meslant.

Qu'en vertus grandes il surpasse Les plus valeureux : et qu'il face De ses meurs les publiques lois : Que son exemple à tous éclaire : Que n'ayant de conseil afaire Il se conseille toutefois.

Qu'a ses amis veincre il se laisse Dessous la raison vainqueresse, Pour vaincre tous ses ennemis. Graue, non des mines seueres, En comportemens ordinaires. Ne soit ny bandé ny remis.

En ses œuures non reprochable,
En ses propos soit veritable:
Vainqueur non vaincu des plaisirs.
Franc, liberal, grand de courage,
Venerable, sçauant et sage,
Se temperant en ses desirs.

Ouiconques est Roy, qu'il repense Ou'il ha d'vn plus grand sa puissance, D'vn Dieu qui est le Roy des Rois. Oue luy homme aux hommes commande Honoré d'authorité grande. Mais, qu'il commande par les loix. Celuv qui dignement dispence Les lovers dus, beaucoup auance Et la justice et la vertu. Iugement droit tout mal dechasse: Faux iugement tout bien terrasse Et foule l'honneur abatu. Vn Roy doit aimer sa patrie: En oster l'affreuse turie : Estre l'apuy des afligez : Debeller les mutins rebelles : Conseruer les suiets fidelles D'amour non de force obligez. De la bien heureuse prouince. Où regne ce valeureux prince, Bien loing la discorde s'enfuit. La Paix v florist : l'abondance Y répand ses fruits : et la dance Et la ioye et l'amour la suit. Des hommes la beniste engence N'y gaste sa saincte semence: Pource des dieux ils sont cheris. Femmes v sont chastes et belles : Portent enfans, témoins fidelles, Oui ressemblent à leurs maris. Les sources de vin y bouillonnent : Les ruisseaux de lait y foisonnent :

Les chesnes y coulent de miel: Les toisons y sont fines sayes: Le baume on y recueût des hayes. La manne y rousoye du ciel. Aussi les hommes charitables. Entre eux humains et secourables. Enuers Dieu sont denotieux. Et cueillans les fruits de leur terre Ou ne voyent iamais la guerre, Ou florissent victorieux. Mais où les tyrans seignorisent, Les sugets pieté mesprisent : Outrage et violence ont cours: La iustice gist terrassee: La foy pour vn rien est faussee, Bonté n'a suport ny secours. La discorde y regne et furie, Auec la sanglante turie : Lits maritauls y sont souillez: Les temples laissez en ruines Par les sacrileges rapines Sont profanez et depouillez. Famine v court : peste y rauage : Et ne fait pardon à nul age. La guerre detruit les citez. Par la pauure gent éploree, De la terre non labouree En friche les champs sont quitez. Le forfait trop commun irrite Contre vne nation maudite Du haut Dieu la pesante main : Qui fait du Tyran la vengence

Par le peuple en leur insolence,
Du peuple par le souuerain.
Piqué dans mon ame suiette
A l'éperon diuin, ie iette
Au vent ces versets epandus,
Messaigiers d'auis profitables,
Pour eux qui se sentent coupables,
Desirant qu'ils soyent entandus.
Afin que nous trop fautifs hommes,
Qui fouruoyés du droit nous sommes,
Nous y radressions aduertis,
Regne la raison aueree:
La vertu florisse honoree,
Entre les grands et les petits.





## TROISIEME LIVRE

DES

## MIMES, ENSEIGNEMENTS ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF

C'est belle chose que la ioye:

Mais quand Dieu les maus nous enuoye,
Courageux les faut supporter.
Ioyeuse en fortune ioyeus?,
La ioye, à iamais bien-heureuse,
Puisse en ta maison arrester.

Maille est bonne qui denier sauue.
Occasion derriere est chauue.
Au poil prenons-la: nous l'auons.
Qui veut auoir paix qu'il endure.
Pour euiter plus grande iniure,
Peu de mal souffrir ne sçauons.

Qui change d'aduis, c'est le sage. Fouls s'obstinent en leur courage. Le temps meine tout à son poinct. Aisément se remet nature : A toute nouvelle auanture Nouveau conseil vient bien à poinct. Qui les mechans frape et rudoye N'est pas cruel: mais Dieu l'enuove Executeur de son courrous. Des maux il faut choisir le moindre. Oing le mal qui s'aigrist à poindre. Tant de cheuilles tant de trous. Pareil à pareil ne commande: Il rauist qui plus fort demande : Qui ne s'appauurist s'enrichist. Qui dit ce qu'il ne veut pas dire N'a rien dict : mais qui se rettire De la contrainte il s'affranchist. Qui fait, où citoyens nous sommes, Ce que font la plus part des hommes, Ne fait my faute my forfaict. C'est perte, perdre vn auantage. Mieus vaut qui destourne vn dommage Oue qui cherche vn gain tout à faict. Ostons des forfaits la matiere. Tost croit vne teste legiere: Qui hante, prend les mesmes mœurs. Coustume autant peut que le Prince. Il est mal-content qui ne pince. Nous auons d'estranges humeurs. Peu vaut raison contre la force.

Nous n'en prenons sinon l'escorce:

Raison est l'ame de la loy. C'est loy la raison na urelle. En la royauté bonne et belle, La lov viuante c'est le Rov. Chacun à son faict doit-entendre. Faut informer et puis reprendre. La voix d'vn, la voix de pas vn. Tousiours aduise à la personne. Malheur au malheureux ne donne. Pense à part toy, suy le commun. Fortune entre tous est commune. N'appellons pas cela fortune A quoi le sage eust peu pouruoir. Prince doit tout faire auec cause. luge fin juge fine caus: Qui pense vn mal, le doit scauoir. Relasche faite par contrainte Ouant et la contrainte est esteinte. Relasche contre droict ne vaut. En tout regarde à la pensee Dont la relasche est commencee. La grace faut où le gré faut : Fort commande s'il admonneste. Qui trop muse danger appreste. Ferme est, ce que peut la vertu: Vn mal de maints maux est la source. leunesse au vice non rebourse La vertu n'estime vn festu. Le certain ne recertifie. Franc se fait qui le deu denie. Romps la coustume où gist forfait. Loy par coustume s'interprete.

Où confession n'est suspecte, Qui confesse prouue le faict. C'est grand mal desobeissance. Qui baille au mechant la puissance Baille l'espee au furieux. Qui bien fait honore et chastie. Il entretient l'humaine vie. Où les bons regnent tout va mieux. La guerre ciuile ruine Les deux partis, quand elle fine, Perdant et qui gaigne et qui perd. Concorde fait les beaux affaires: Discorde fait toutes miseres. De grands maux le presage appert. O qu'on iurast sus grosses peines Ce que iuroient dedans Athenes Les ieunes de page sortans; Qu'on le iurast mais sans pariure. Contre le tort pour la droiture D'vn accord s'entresupportans: De ne honnir les saintes armes : De n'abandonner aux faits d'armes Ny son rang, ny son compagnon: . De combattre et mettre sa vie Tant seul, à part, qu'en compagnie,

De ne laisser point sa patrie
En chose du monde amoindrie
A ceux qui apres nous viuront:
Mais comme leur deuoir commande
Leur bailler meilleure et plus grande
Qu'en l'estat où la receuront,

Pour la sainte religion.

D'obeir tousiours comme sage Au magistrat selon l'ysage, Et de se ranger prontement Aux loix de tous âges admises, Ou autres par le peuple mises Par vn commun consentement. Si lon vovoit aucun ne craindre Les loix abolir ou enfreindre, Ne l'endurer : mais prendre soin En troupe ou seul de la vengence : Et rendre la deue reuerence A Dieu qu'on appelle à tesmoin. Homme ne fais à nul iniure: Marche pensant toute droiture, Dit Hipparche en son monument. Sans droiture peu vaut vaillance. Où tous tiennent juste balance Vaillance ne sert nullement. Chacun vante sa mercerie. Chacun son mal tres mauuais crie. Il n'y a mal sans quelque bien. Rien ne vouloir trop, l'heur consomme : Toute autre chose sert à l'homme. L'homme à l'homme ne sert de rien. Les vertus font prou: mais Fortune Fait en vn poinct plus que pas vne. La vertu vaut en sa saison. Fuir par fois c'est vertu grande. Prou fait qui les hommes commande, Plus, qui fortune par raison. Mauuais achapt remord son maistre. Mal fait sa puissance paroistre

Qui l'employe à blesser autruy. Aisément s'apprend vilenie: Malaisément elle s'oublie. Peur se refreint moins que l'ennuy. Prou de fureur la mort encourent. Peu de raison à la mort courent. Viure n'est viure seulement. Bien-heureux qui bien mourir ose. Bien viure est beau. C'est peu de chose Viure tellement quellement. De la vie où tout mal s'appreste. Telle est quelquefois la tempeste. Que la mort en est le doux port. Oui traisne-sa vie en misere Sans à soy ny autre bien faire Seroit plus heureux d'estre mort. Grande honte aux hommes deust estre Tous animaux naissans cognoistre Ce qui leur sera sain ou non, Fors l'homme seul : dont la naissance Foible et nûe est sans cognoissance De ce qui doit luy estre bon. C'est pourquoy si l'homme rencontre Quelque chose de belle monstre, Comme salutaire il la prend. Combien qu'apres en ait dommage. L'vsage en est le maistre sage Qui nous reprent et nous apprend. C'est vne vilenie barbare Pour rendre son honneur plus rare, Malins enuier son sçauoir.

Comme si pour eux c'estoit perte

D'autant de leur science ouuerte,
Qu'à des autres feroient auoir.
Chose de beaucoup desiree,
Assez ne peut estre asseuree,
Et ne se garde sans danger.

Nous mentons par accoustumance. Fortune ha sur nous grand'puissance Quand raison ne peut nous ranger.

Ta langue, rien que bien ne die.

La vraye vertu s'estudie, De hair outrage et forfait :

De garder la pieté sainte : De conseiller sans nulle feinte

Aux citoyens le mieux qu'on sçait.

Dessur sa langue auoir puissance:

Rien ne faire par violance: Ses enfans dresser et nourrir. Moyenner que la haine on laisse. Qui haît le peuple et qui l'oppresse. Comme vn ennemy le courir.

Contre femme point ne debattre.
Les valets yures point ne battre,
Pour ne sembler yure comme eux.
Son pareil prendre en mariage.
Qui s'allie à plus haut parage,

Se lie à maistres outrageux.

Nul ne moquer par insolence:
Autrement le moqué s'offense,
Toy moqueur hay te rendras.

Ne te haulse pour la richesse:
Pour la pauureté ne t'abaisse.

Bien et mal en bien tu prendras.

Desbauche aux esprits est mortelle. Cest homme-là mauuais i'appelle Qui ne sera bon que pour soy. Meilleur chemin que le vulgaire. Il faut tenir, non pas contraire. Au gré d'autruy ne te deçoy. Il n'y a traison ny fallace Oue femme courroucee ne face A l'appetit de se vanger. La verité trop debatue En fin se destruit abbatue. Ce n'est guerir le mal changer. Ne reproche pour vilenie, A vn que le malheur manie, Ce qu'il fait contraint du malheur. Qui ne peut vaincre par vaillance De son ennemy la puissance, Soy-mesme vaincre c'est valeur.





THEVERNY, qui pour chacun veilles. → De qui les discretes oreilles Aux bons auis prennent plaisir, Puisses-tu gracieux te plaire En ce mien recueil salutaire. Tesmoin d'vn non ingrat desir. Si des sept sages de la Grece Voulez ouvr l'humaine adresse En tout ce voyage mortel, O François, je veux la vous dire Moy qui de Grece en France tire Les fleurs du scauoir immortel. CLEOBULE premier nous chante, En tout mesure est excellente. Pere et mere faut honorer. Soy bien du corps, soy bien de l'ame. Aime d'ouyr: trop parler blâme. Appren beaucoup: fuy d'ignorer. Solon dit le deuxieme sage: Rien trop. Ne iuge en arbitrage. Ou tu perdras celuy qui perd. Fuy le plaisir où dueil se mesle. Du silence les propos scelle, Romp silence au besoin appert.

Contre pere et mere n'asseure En debat ta cause meilleure. Des amis acquier non pas tost, Mais les acquis moins tost reprouue. Qui d'obeir apris se trouue Scaura commander comme il faut. Conseille en tout public affaire Non ce que sçais plus deuoir plaire, Mais le meilleur d'vn cœur ouuert. Tout ce que verras ne reuele. Scachant, tay-toy. Iuge et decele Le couuert par le descouuert. Cognoy toy (dit Chilon tiers sage). En beuuant n'vse grand langage. Trop parlant tu pourras faillir. Nul homme libre ne menace: De menace vient le disgrace. Les vieux honore pour vieillir. De tes voisins ne va mesdire. Si tu ne veux ouvr te dire Des propos qui te fascheront Aux nopces frugalité garde. Aux festins des amis retarde. En leurs aduersitez sois prompt. Hay qui du faict d'autruy s'enqueste. Beny le mort. Ta langue arreste, Que ton penser voise deuant. Monstre toy paisible et seuere, Que sans te craindre on te reuere. Des outragez marche au deuant. Regne chez toy. Refrein ton ire. Chose impossible ne desire.

D'vn malheureux ne te ry pas. Ouand tu marcheras par la ville, Va de façon graue et gentile. Les fouls s'accusent à leur pas. PITTAOVE le quatrieme sage Dit, Qui respond aura dommage. Ne crain pere et mere flatter. En absence comme en presence Des amis auoir souuenance. Pour rien qui soit ne lamenter. Tel comme enuers tes pere et mere Te porteras, tel le salaire De tes enfans rapporteras. louvr d'vn desir c'est grand'ioye. Bien cognoistre à tous ne s'ottroye. Ne croy tous ceux que hanteras. Debausche nuit, paresse ennuye, Ignorance poise à la vie. . Appren et monstre tout le mieux. Gain par tout est insatiable. Tien caché ton heur enuiable Pour te sauuer des enuieux. THALÈS dict le cinquieme sage, Cognoy le temps. Mets en vsage Ce qui est propre à ton besoin. Ce que dois faire ne va dire, Qu'y faillant n'apprestes à rire. Cherche qui de toy prenne soin. N'offense qui malheur endure Que Dieu ne vange telle iniure. Scauoir l'aduenir donne ennuy. Pour peu d'vn amy ne se plaindre.

Croire la terre: en mer se feindre. Ne fav ce que hais en autruv. BIAS sixieme, dit, Nous sommes Plus de mauuais que de bons hommes. Nv badin ny malin ne soy. Entrepren tard: mais vn affaire Entrepris haste de parfaire. Parle à propos : sans propos oy. Si tu es beau, fay choses telles. Si tu es laid encor plus belles Couurant ton naturel defaut. Hay de parler à la legiere. Sans forcer pren tout de maniere. \* Dieu est, dire tousiours il faut. Ne dy louange flatteresse De l'indigne pour sa richesse. Si tu fais bien à Dieu le ren. En ieunesse heur, sens en vieil âge. Sinon pour vn clair auantage, Pauure les riches ne repren. Acquier au faict la souuenance. Au temps la discrete prudance En mœurs la debonnaireté. Au trauail continence dure. En crainte la pieté pure, En richesse amiableté. En parole acquier la creance, Honneur et grace du silence, Iustice d'vn sens droict et bon, La vaillance par hardiesse. L'authorité par bonne addresse. La primauté par bon renom.

Pense le tout, dit PERIANDRE Septieme sage. Il faut l'apprendre. Gain deshonneste est grief acquest. Le public plus qu'vn tyran ose. Estre posé c'est belle chose. Brutiueté dangereuse est. Faulses voluptez sont mortelles. Vraves vertus sont immortelles. Quier loz viuant, Mort bien-heurté. En heur modeste, en malheur sage, Monstre aux amis mesme courage Comme en l'heur en l'aduersité. Mieux vaut mourir faisant espargne Que viure souffreteux en hargne. Fay toy digne de tes parens. Celuy que de ton gré accuses D'estre mechant, si tu en vses. Coupable auecque luy te rens. Comme pour r'estre amy, querele. Fay le secret. Ton malheur cele Pour n'esiouir tes ennemis. Vieilles loix et viande fresche. Le punir n'est rien s'il n'empesche Que le forfait ne soit commis. Ainsi les sept Sages deuisent Chacun à part : Mais ce qu'ils disent En comun, ie veux rapporter. Lv-le et l'enten : ie va l'escrire. Tu feras bien si viens le lire Pour l'entendre et l'executer. Suy Dieu: sers Dieu. Crein pere et mere. Fay joug au droit. Scachant va faire.

Commande tov. Fuv le serment. Choy' l'amy, l'ennemy repousse. Fay toy bien. Soit ta facon douce. Donne tost. Acquier iustement. Garde le tien : l'autruy ne touche. Escoute tout: tien bonne bouche. Ayant dépar : n'enuie aucun. Atten le temps : le plus fort doute. Retien ton œil : de l'heur fay doute. Ne maudy nul, beny chacun. Fuy le remors : ta faute amende. Aborre haine, paix demande. Veux ce que peux, le receu ren. Appren tousiours. Hay calomnie. L'espoir loue: aux biens ne te fie. Le vieil respecte : au ieune appren. Plains l'affligé. De clemence vse. Sage au peril. L'absent n'accuse. Ne blasme nul. Dy bien du bien. Hay le tort : fay bien, sans dommage. Iouy mortel. Croy le plus sage. Ne ry du mort Acheue bien.





R ien ne fait tant l'homme semblable A Dieu, que d'estre veritable. La touche espreuue l'or. CRAMEL: Verité quand elle s'y treuue, L'integrité de l'homme espreuue. Sans elle il n'y a point de sel. La mensonge et la befferie, Et la taquine tromperie Suit l'ame qui na point de Dieu. Qui craint Dieu, qui l'aime et l'adore, De verité sa bouche honore: Parle net en tout temps et lieu. Mentir c'est fait d'vne ame vile. Dire vrav c'est chose gentile Qui affiert au cœur genereux. Qui ment et fraude sa promesse, Ou d'intention tromperesse Ou par sottise, est malheureux. O Verité concitoyenne Des bons Dieux, à toy ie me tienne, Faysant mon seur appuy de toy: Toy ne permets que ie chancele Par le faux : le vray ne me cele : Tout le droit chemin meine moy.

Des malades ceux qui ne sentent Leur mal, et point ne s'en lamentent, Sont les malaisez à guerir. Recognoissez bien vostre faute: De nuict le feu sus la tour haute Garde les nochers de perir. Maints peuuent aux bons secourables Veritables et fauorables Acquerir du loz à leur nom. Mais taquins, nul d'eux ne desire Faire bien, nul ouvr bien dire De bien faire avant le renom. C'est vne bien grande sottise, Et i'oseroy dire bestise. Viure homme, et viuant ne sçauoir Quel est le vray deuoir de l'homme. C'est la bestise à la grand'somme, Scauoir et manquer au deuoir. Estant cela pourquoy nous sommes Vrayment hommes aux autres hommes, Nous sommes Dieux par entre nous. Mais estant et nous portant autres. Corrompant les natures nostres. Alors nous entre-sommes loups. le ry. O que c'est grand' folie Oue d'aller au prix de la vie Encontre le cours du marché. Ouand le vice la vertu braue. La vertu se cache en la caue. Le vice on haulse recherché. Viuons viuons c'est la coustume: Apres la douceur l'amertume:

Laissons passer les plus chargez. Qui fait bien perd et grace et peine. La presse des plus forts m'emmeine. Les bons s'en vont descouragez. Qui de faire bien vous degouste En cela qui rien ne vous couste? Du vostre rien : et toutesfois De peur qu'aux bons bien on ne face De vos estats on nous efface Entre tant de cousteux desrois. Vous me raclez de vostre liure La grace qui m'aidoit à viure. Si vous ne la m'y remettez, Sur yous cherra la male-tache: Faut que de mes papiers l'arrache Vos honneurs et noms rejettez. Malheureux qui sans valeur braue: Malheureux qui se rend esclaue Sous des ignorans malheureux? Malheureux qui les bons irrite: Malheureux le bon, qui merite Des ingrats, en vain valeureux. Que sert la valeur sans la grace? Que sert humblesse où regne audace! Sagesse où la sottise a cours? Modestie où morgue impudence? Sçauoir où commande ignorance? Bon ordre où tout marche à rebours ? C'est tout de faire bonne mine: C'est tout monstrer l'ame diuine Par vn eshonté tonnement Haut sonnant ses vaines paroles,

Se vantant danser aux caroles Des Muses plein d'estonnement. C'est plus d'vne façon facile Mener le ruisseau de son stile Par vn chemin non raboteux. C'est plus de ciuiles miseres Faisant l'entendu aux affaires S'enrichir sans estre honteux. Oui a, peut en auoir encore. Oui n'en a point nul ne l'honore, Fust-il Orphee ou Arion. Scauoir ne vaut sans artifice. L'estat, l'office et benefice Viennent de là par fiction. Oui ne scait contrefaire et feindre N'v peut paruenir ny atteindre. Reua-t'en si tu es naif. Tu es ouuert, franc, debonnaire: Et pource tu ne scaurois plaire. Que feras-tu pauure Baif? Nul tout à fait tu ne courtises. Tu hais de souffrir leurs vantises. Tu n'as nul espoir qu'au bon Rov. Ton esprit en vain tu trauailles, Et penses tu bien que tu vailles Ou'vn Roy se souuienne de toy? Resoû toy la Cour plus ne suiure: D'ambition plus ne t'enyure: C'en est fait: tu n'y vaux plus rien. Retire toy. Passe t'en donques: Et raccourci tes robes longues: Et de la Cour n'atten du bien.

Autre plus grand bien ne souhaite Sinon que le Roy te permette Ouurir tauerne ou cabaret. Tien toy à ta maison de l'Ange, D'vn maigre espoir ton cœur ne mange: Vien semer vn meilleur gueret. Dieu que c'est chose forte à faire, Ce qui n'est à dire bien taire. le parle trop, ie le sens bien. I'en veux à ces peu secourables : A gens comme moy miserables Laisser dire ne couste rien. Ce que ie dy n'est calomnie. le parle trop : et ne le nie. Mais il faut parler ou creuer. Les premiers ils m'on faict outrage: Patience outree tourne en rage. Malheur à qui me veut greuer. l'aime les bons et les honore, Les mechans par force i'adore: le les maudis en liberté. Ie suis chez moy: i'y puis tout dire. Le secret par le vin et l'ire Est descouuert en la clairté.





CCEVOLE, si nous viuions Princes Riches de peuples et prouinces, Theatres nous leur bastirions. Leur edifirions des hauts temples. Porches et palais beaux et amples. Mais possible mieux ne ferions. Que faisons ainsi que nous sommes Pour aider le commun des hommes : Quand des aduis leur proposons Pour heureusement et hien viure. A leur dam s'ils ne veulent suiure Ce que chanter nous leur osons. Puis que les propos veritables Ne sont ouis, contons des fables: Possible on les escoutera. Esopet les fit par l'oracle, Pour en riant faire miracle En l'esprit qui les goustera. Vn Loup avant faict vne queste De toutes parts, en fin s'arreste A l'huis d'vne cabane aux champs. Au cry d'yn enfant que sa mere Menacoit pour le faire taire De ietter aux loups rauissans.

Le loup qui l'ouit en eut ioye, Esperant d'v trouuer sa prove: Et tout le jour il attendit Que la mere son enfant iette. Mais le soir venu, comme il guette, Vn autre langage entendit. Car la mere qui d'amour tendre Entre ses bras alla le prendre, Le baisant amoureusement Auecques luv la paix va faire: Et le dorlotant pour l'attraire Luy parle ainsi flateusement: Nenny nenny, non non ne pleure: Si le loup vient il faut qu'il meure: Nous tûrons le loup s'il y vient. Quand ce propos il ouit dire, Le loup grommelant se retire. Ceans lon dit I'vn. l'autre on tient. Vne autre d'vne autre maniere. .Vn serpent auoit sa taniere A l'huis d'vn paisan bucheron: L'enfant du paisan ne s'auise Ou'il marche la beste surprise, Qui le mordit par le talon. Le venin dans les veines glisse: Et soudain sa froide malice Montant iusqu'au cœur l'estouffa. L'enfant mourut : le pauure pere Et de douleur et de colere Contre le serpent s'eschaufa. Pour vanger son fils, sa congnee Il a sus le champ empongnee,

Se plante au goulet du serrent. Et tant attendre delibere. Que celle mechante vipere, S'elle sort, il tue l'attrapant. Elle de son meffait coupable, Cauteleuse et non deceuable. Guette autour deuant que sortir. Le pere, hastif de vengeance, Vn coup de sa congnee elance Cuidant la beste mipartir. Mais il la faillit, car la teste De la beste à se plonger preste. Dedans le trou se recacha. La congnee à faute chassee. D'vne taillade en long tracee, La roche du goulet trencha. Ceste vermine ainsin euite La vengeance et la mort subite. A jamais du juste courroux La marque sus le trou demeure, Qui l'aduertist qu'il ne s'asseurc. Aussi ne fait le serpent roux. Car par le conseil de sa femme Le paisan le serrent reclame. Et le recherche à faire paix, En mettant deuant la taniere De celle vipere meurtriere Du pain et du sel tout exprés. Mais le serpent qui ne s'y fie, Caché dedans son trou luv crie: lamais la paix ie ne croiray, Tant que la sepulture proche

De ton enfant, et sus ma roche Ce grand coup marqué ie verray. Maintenant ie diray la fable Du sot Cheual et miserable, Qui sa force ne cognoissoi:: Que le cerf auec l'auantage De sa ramure, d'vn gangnage Leur commun herbis dechassoit. S'en vanger le cheual desire: Qui droit à l'homme se retire, Et deuers luy avant recours Luy conte le tort qu'il endure, Et luy requiert de telle iniure La raison auec son secours. L'homme trompeur luy va promettre, Si le cheual se laisse mettre Vn frein en la bouche, et s'il veut Qu'armé dessus le dos luv monte, Et qu'il le meine et qu'il le donte, Que du cerf vanger il se peut. Le badin cheual s'y accorde: Luy tarde que son mors ne morde. Mais si tost que le mors eut mors, Tant s'en faut que du cerf se vange, Que l'homme l'asseruist et range Esclaue à iamais par le mors.

O que par tout l'âge où nous sommes.
Ceste fable vraye atteint d'hommes!
Vn vieillard fut qui grisonnoit
Amoureux de deux concubines,
Toutes deux mauuaises et fines,
Ausquelles il s'abandonnoit.

L'vne vieille, l'autre ieunette : L'vne faulse, l'autre saffrette. Quand la ieune le peut tenir, Oste le poil blanc qui la fasche : La vieille tout le noir arrache. Et le font chauue deuenir. Trois beufs dedans un pasturage Paissoient d'accord : et nul outrage De beste qui fust n'enduroient Tant qu'ils vesquirent en concorde. Entre eux se fourre la discorde: Loups et lions les deuoroient. Un de nuict les hauts cieux regarde Et les astres : et par mégarde Dans vne fosse creuse cheut. Vn passant l'oit qu'il se lamente. Entend sa cheute et sa descente: Et s'en rit quand la cause il sceut. Tu es là fort bien par ta faute, Toy qui leuant la veue trop haute Au dessus de toy regardois Curieux de chose couuerte. D'vne fosse à tes pieds ouuerte Nonchalant tu ne te gardois. Un Porc-espy (belle deuise Du Roy Louys, Roy d'entreprise Pere du peuple surnommé,) Porc-espy nourry dans l'Afrique, Porte mainte fleche qui pique, De sa nature ainsin armé, Qu'en se herissonnant il lance

Contre qui vient luy faire offense.

Le loup qui ce porc aguettoit Luy conseille qu'il se descharge De tant rude et pesante charge. Puis que nul besoin n'en estoit. Mais quand il en auroit affaire Ou'il reprist l'espy salutaire. O loup i'en av desia besoin. (Dit le porc-espy) tout asteure. Du loup la rencontre n'est seure A qui a ses armes au loin. Le Herisson estoit en peine Où se loger, la Marmoteine Il pria le vouloir loger. Ce fut aux mois de la froidure. L'hiuer quand la saison est dure. Elle accorda le heberger. Ainsi le meine en sa taniere, Où l'hoste nouueau ne fut guiere Oue son hostesse ne faschast. Auecque son escarde droite. Car la place fut si estroite Qu'il faloit que lon se touchast. La marmote pria son hoste Le lendemain matin qu'il s'oste De son logis. Le herisson Oui trouue la maison fournie De ce qu'il faut, tresbien luy nie Et luy chante vne autre chanson. Si quelcun en ce lieu s'offense Qu'il s'en aille, ie l'en dispense, Quant à moy ie n'en bougeray. Si loger en ce lieu t'est peine,

Tu peux desloger, marmoteine. De l'hyuer n'en deslogeray. L'Aigle fondant cruelle et fiere Au sortir de la rabouliere Auoit troussé des lapereaux : Et sur vn haut chesne en son aire Les auoit portez pour en faire Gorge chaude à ses aiglereaux. La haze la prie les luy rendre. L'aigle pitié n'en daigne prendre, Mais d'orgueil se va surhausser. La haze tous counils assemble: Et fait qu'ils s'en vont tous ensemble L'arbre de l'aigle dechausser. Tant grattent, tant rongent, tant minent, Que tout le chesne ils deracinent. L'arbre la nuict tombe poussé Au premier vent. L'aigle endormie Et sa couuee y perd la vie Parmy le branchage froissé.





D FNAVT, ta parole non vaine, K Et ton integrité certaine, Loin de tout mensonge et de fard : Et ta facon, non point couuerte. Mais franche à l'œil de tous ouuerte, D'vne naifueté sans art. M'ont obligé de telle sorte Oue iamais n'en tombera morte La grace à la posterité. Debout paresseux à bien faire. Ny le bien-fait ie ne puis taire, Ny du mal fait la verité. Hay auant, tost tost, laissez courre. Decouplez : laissez les escourre. Ils vont sus les voyes, suiuons. Clabaud, miraud, bize, fregonde, Galehaut, miremont, mironde, S'ameutent, et nous retiuons. Tran tran tran, la beste elancee Tire pays: cy est passee. le le cognoy par le parpié. Qui plaisir fait, plaisir demande. De courte ioye douleur grande. Laissez dire et n'y prenez pié.

Au cours du marché dois entendre: Le temps comme il vient te faut prendre: Au bon entendeur vn bon mot. De bon matin s'est ebourree. Fagot a bien trouué bourree: La Marmotaine a le marmot. La fille de geline grate. O cœur mechant! ô ame ingrate! Fouler aux pieds telle beauté! Tu sens où le soulié te blesse: Sous beau visage maigre fesse, Toute rage et deloyauté. Trois iours deuant que le vent vente le le preuoy. Le faict n'euente: A trompeur trompeur et demy. La mere d'vn couard ne pleure: En vn estat rien ne demeure: Si l'heur tu pers, tu pers l'amy. Conseils sus conseils ordinaires. Iamais ie ne vey tant d'affaires: Nous en sommes tous embrenez. Nageras-tu point sans nageoire! Ouand volerons-nous outre Loire? Nos sacres sont allebrenez. Peu vaut doctrine sans prudence: Grand poudre fait vieille qui dance: Voyez marcher ce traquenard. Si tout le meilleur de la tire, Nostre party bien fort empire. A peine prend on vieil renard.

En Prouence les becafigues

Dessur tous fruits aiment les figues,

Icy les griues les raisins : Vn ventre creux n'a point d'oreilles: Tu nous voudrois conter merueilles. Apres la mere les gorins. Ie me tairay s'il vous ennuve. Grand vent s'abat de peu de pluye. le ne dy pas qu'il le vainquit, N'assau le sanglier en sa bauge: Le pourceau gronde mesme à l'auge. Il vesquit bien, tant qu'il vesquit. Il n'y a plus ny rang ny ordre. Si fasche-til fort de demordre Apres que lon a bien amors. Mon mors ainsi ma bouche gaste. Dit la Rosse: fol qui se haste Pour cela luy oster le mors. Vne queux qui ne coupe, aguise. Chacun (dit-on) fait à sa guise. Mais sera-ce là le payment D'auoir si bien fait la desfaite? L'ennemy qui fait sa retraite Mieux etoré fuit brauement. Qui fait bien, quand le mal profite, Il fait mal et n'a nul merite. Bien sert oublier ce qu'on est. Ce que tu peux bien perdre, pêr-le. Dieu gard l'vnique et ronde Perle A qui honneur et vertu plaist. Ie croy mes yeux non mes oreilles: C'est donc à rendre des pareilles? Il faut du faict non du caquet. Où c'est qu'aujourdhuy nous en sommes!

A la foy lon trompe les hommes, Les enfans au biliebouuet. Bonne terre bon blé rapporte. Ne crov femme fust-elle morte. Eau, femme, feu, ce sont trois maux. Vn bon feu la maison honore. Mauuais feu la maison deuore. L'homme est le Roy des animaux La mer guerist l'ame offensee. Dieu te doint entiere pensee. Le vice est pres, loin la vertu. Tous ne sont fouls d'vne folie. Les renards aux lions n'allie. Dy general, qui, d'où es-tu? Il est noble qui a l'audace. Qui perd honte anoblist sa race. Le craintif sa noblesse perd. O grande beste à tant de testes Vous n'estes vous tous que des bestes Vous entre-mangez, il y pert. Garde garde la reuerdie. Si la vilenaille estourdie Se recognoist: libres Cantons Nous allons querir vos polices. De nos mangereaux les malices (Ce dirons-nous) nous esuentons. C'est ainsi que le monde tourne. La nuict surprend qui trop seiourne. De gueux se font Rois, de Rois gueux. A l'enfant ne baille vne espee, Ny au guenon vne poupee: - Si ne veux qu'ils facent leurs jeux.

La Renarde et l'Aigle vont faire Amitié. L'aigle fit son aire En la sime d'vn arbre haut. Au pié de l'arbre la renarde Vn buisson fort espais regarde Où son terrier gratter luy faut.

La Renarde en fin deuient pleine:
Fait ses petits. En mesme peine
En mesme temps l'Aigle se veit.
Alla couuer et la couuee
S'esclost au Soleil esprouuee.
Oyez ce qui s'en ensuiuit.

La renarde vn iour fut en queste:
Et se fioit la sotte beste
Que l'aigle ses petits gardast,
Ou qu'elle attendist le partage
Du commun butin et carnage,
Ou qu'elle en ayant les aidast.

L'aigle eut faim. De son aire aduise
Les renardeaux, en fait la prise.
Auec ses aiglereaux s'en paist.
La Renarde estant reuenue
Trouue son engence perdue.
Sçait comment, et fort s'en desplaist.

Et bien que ses petits lamente,
Plys que leur pert e la tourmente
Le desespoir de s'en vanger.
Ce qu'elle peut en sa destresse
De maudire l'Aigle ne cesse,
Qui ses petits a peu manger.
Bien tost apres hors d'vn vilage
Non loin de là, selon l'ysage

Vne chéure on sacrifioit. L'aigle fond durant le mystere: Emporte le ventre en son aire Auec vn charbon qui ardoit. Il ventoit. De mainte buchette De bois sec son aire estoit faicte. Le feu s'y prend à tous les bouts. Les aiglereaux tombent et l'aire. En la presence de leur mere La Renarde les mange tous. O grande forest où les chesnes Dedans les eaux portent des chesnes Et des vases d'or et d'argent : Gardent toy qu'vn iour les charrues Ne voisent sillonnant tes rues. Le sang que tu beus reuangeant. Par vn serpent les loups qui firent Le massacre punis mordirent Leur grande mere. O iustes Dieux! Ne t'en ry pas toy toy qui restes. On va jouer à toutes restes. Ne me croyez, croyez vos yeux. ll est valeureux qui est sage. L'homme sage et de haut courage Ses batailles bien rangera. Choquant gaignera la victoire. Couronné d'honneur et de gloire Les outragez reuangera. L'asseurance suit la prudence. Celuy qui rien que mal ne pense En fin sera fol descouvert. Toy qui es bon, pren la tutele

Des bons d'vn fauorable zèle. Dieu conduira ton cœur ouuert. Si le succre est doux à ta bouche, Si la vertu le cœur te touche, Plus douce elle te semblera. Iamais l'homme de bien ne gréue, Sept fois chet, sept fois se releuc. Le mechant ne releuera. Par le champ du fav-neant ie passe: Par le clos du fou ie repasse. l'y voy tout en friche laissé. Ce ne sont qu'espines, orties Et ronces. A la faim tu cries, D'vn mal bien deu bien oppressé. Le ventre plein trop mieux conseille. Quand verrez taire la corneille Le cygne vous orrez chanter. Ou Roy ou asne te faut estre. Bon valet se fait du bon maistre : Deuant que faire il faut tenter. Des lions la forte vieillesse Surmonte des fans la ieunesse: L'aigle ne compare au hibou. Ne porte bague qui te serre. Sage au sage ne fait la guerre, Si fait le fou contre le fou. L'vn à la proue et l'autre en poupe. L'vn pile tout, et l'autre coupe. L'autre le rait iusqu'à la peau. Oui se va trainant sus le ventre : Qui part, qui vient, qui sort, qui entre.

Qui fait le duc, qui fait le veau.

Qui met au jeu, qui s'en retire.
Tu pourrois bien trop nous en dire:
Tout est bon qui bien maschera,
I'enten d'vne saine personne.
Prou de remedes on ordonne,
Cherchez qui vn seul en fera.





bord à bord, à nage à nage, A Compagnons gaignons le riuage, · La tourmente va se leuer. Le grand plaisir d'vne falaise Voir.en l'eau la nef au malaise. Duquel aurons seeu nous sauuer. En lieu d'vn sage le fou monte En la chaire. C'est grande honte Que les sages sont tous muets. Aux porcs ietter les marguerites! Que te seruent tes fautes dites Si les oyant pire tu es? O vous François, tous deplorables, Pourquoy delaissans miserables Le bien de viure en tout plaisir, N'auons autre soin ny affaire Que par la guerre vous mal faire D'vn vangeur et cruel desir? Est-ce vne fortune mechante Qui vous tracasse, presidante A vostre viure malheuré? Qui ne sçait que c'est de bien faire, Bouleuersant d'vn sort contraire Tout vostre estat mal asseuré?

Car Dieu de vos maux ne se mesle: Mais la diablesse pesle-mesle Vous poind d'vne aueugle fureur Pour vous donner peine en tristesse, A vous qui viuriez en liesse Si recognoissiez vostre erreur. A bon conseil sourdes oreilles. Des fraizes pren les plus vermeilles. A chair de chien saulse de loup. A l'asne dur, dure courgee. La vieille pestelle enragee S'elle n'a cheuille à son trou. Poule se taist deuant que pondre. Apres raire n'y a que tondre. A rebelle chien, dur lien. Ce que luy fais, de l'homme espere. Bonne est sa foy fust-ce à mal faire. Qui perd la foy ne perd plus rien. Douces promesses les fouls lient. Les mechans aux mechans s'allient: Les bons se decousent des bons. Dieu pour tous: chacun a soy tire: Ce sont mots qu'il ne faut plus dire. O que de saults! ô que de bonds! Male cause pitié demande. L'innocent du mal bien attende. Iuge doux au mal, le mal fait. Le chat scait quelle barbe il liche. Qui est content, il est prou riche: Plaisir reçoit qui plaisir fait. Peu et paix : c'est Dieu qui le donne.

La robe ne fait la personne.

Maint fol de sage prend l'habit. Heureux qui en enfans prospere. Qui songe bien, pourra bien faire. Apres le don le gré perit. Vn pescheur son veruein accoustre, Le tend : le laisse là : passe outre. Puis reuient troublant le ruisseau. Quelcun dit voyant ce peschage: Tu gastes l'eau nostre breuuage: Rien ne prendroy sans troubler l'eau. Hastez-vous, hastez de l'escrire. Car ie suis pressé de le dire. Devant que voir les raisins meurs, Tel parle haut, tel fait le braue, Qui mangera bien doux sa baue: Change de loix, change de meurs. Desir d'auoir, l'estat derange. Si le serpent serpens ne mange Il ne deuient'iamais dragon. A maintes gens comme tout passe. Le masque vaut mieux que la face. La porte s'ouure sur le gon. Tel feint la toux qui son pet cache. Qui ne sçait qu'il veut dire, crache. Tel mouche qui n'est pas morueux. Sont vieilles ruses et deffaites. Mais si voulez bien faire, faites: Prenez la fortune aux cheueux. Crache en ton sein qui autruy blâmes. Tu le payras si tu l'entames. Nos estalons sont harassez.

Au miel souuent se prend la mouche.

Voyez vn peu saincte-nitouche. Oui le pié tient, escorche assez. Le Satyre vne fois et l'homme Furent amis. Luv vovant comme L'homme souffloit dedans ses doigts. Luv demanda qu'il vouloit faire. Eschaufer mes doigts. Au contraire Sa soupe il souffle vne autre fois. Encore s'esmoya le Satyre Pourquoy c'estoit. L'homme va dire: C'est pour ma soupe refroidir. O faux homme qui d'vn trou mesme Souffles chaud et froid, ie ne t'aime. Onques puis ne vit le Satyr. Le vent qui souffle et nous empresse Est si malin, qu'il ne nous laisse Ny demeurer ny auancer. Tray celle qu'as en ta saisine. Il gaigne païs qui chemine. Le bruit qui court vaut y penser. Le plus fou seul, à par soy pense. Il va qui danse, qui va danse. Plus fait craintif que trop hardy. Mal-auisé n'est pas sans peine. S'il n'a soif l'asne à l'eau ne meine. Mieux fait le long que l'estourdy. Le fou rit quand il ne faut rire. Le fou dit ce qu'il ne faut dire. Vengence croist au long aller. Du bien fait la grace ne dure.

Tousiours vient au runje l'iniure. Tay toy plustost que mal parler.

Vange le tort sans ton dommage : Pense toy mortel, tu es sage: Chacun busche au chesne abbatu. Insatiableté des hommes Tu nous destruis tant que nous sommes. Les chiens pelissent le battu. Le cœur malin le mal desire : Petit present abat grande ire. Homme de bien le bien feras. On ne perd guiere à la pareille. Aux pauures te boûchant l'oreille Tu crieras qu'ouv ne seras. C'est des plus grands la maladie Se moquer de quoy qu'on leur die. Fors ce qu'ils ont en volonté. Boule la boule à la descente. Suy le chemin, ie pren la sente. Quelcun se sera méconté. Les bons ont tort si le bon souffre. A nul la bonne heure ne s'ouffre Ou'vn autre la mauuaise n'ait. Le vice rit quand vertu pleure. Mauuais auance et bon demeure. L'heur du peruers n'est iamais net. O m'amie tant tu es belle! Sans tout cela de beau qu'on cele. Tes yeux ce sont yeux de coulons. Tes cheueus sont troupeaus de chéures. C'est escarlate que tes léures. Tes dents sont troupeaux de moutons. Moutons qui apres la tondure

S'en viennent lauez de l'eau pure.

Fans de portieres tous gemeaux. Ta ioue ny blesme ny fade C'est vne piece de grenade. Tes deux tetins sont deux cheureaux. Ces deux cheureaux gemeaux bondissent, Entre les beaux lis, qui florissent Blancs le matin au poinct du jour. Tu es toute belle m'amie. En tov n'a tache ny demie. Vien donque vien donque m'amour. Que dy-ie? que fay-ie? resué-ie? Qui m'en sera garand et plege? Ce sont des mots du temps passé : Ou c'est le songe d'vn malade : Ou c'est plustost vne salade De tout meslange ramassé.





A v feu au feu, nostre puy brûle:
Nostre chien brait, nostre asne hûle: La charrue va deuant les beufs. Les eaux reboursent aux fontaines : Lon casse les bestes à laines : Et maintenant lon tond les œufs. Harpies aux griffes aigues : Ostez jettez ces bezagues Qui vont trenchant par les deux bouts. Ce n'est que toute porcherie. Tout est cosni : la bergerie Ha moins de chéures que de boucs. Se pende qui se voudra pendre: Quoy? d'vne clef la busche fendre? D'vne coignee la porte ouurir? Qui du premier mal ne se tire, Le mal vn autre mal attire. Le secret se va decouurir. Venons au poinct : parle, ou m'écoute. Cela? cela n'est qu'vne goute De vin dans vne pipe d'eau. Changeons les mauuaises coustumes. D'vn loup n'allons chercher les plumes: Ne faisons vn limier d'vn veau.

Peu parler : vne froide mine : Vne toux seche: longue eschine: Mon Dieu! Iesus! vn ris de chien. Ouov que soit, bonne soupe grasse. Faire la moue et la grimasse. Renuerse tout, tout ira bien. Pour luy benefice, à moy blanque. Oue tu fusses bien à ta banque: De mechant corbeau mechant œuf. Tout n'en vaut rien, armes ny plume. En le souflant le feu s'allume. Il prend qui va languillanneuf. Se fier en Dieu rien ne gaste En mettant la main à la paste. Tu as beau crier Iupiter Iupiter ren moy ma coignee. Va chanter la mal assignee. L'autre pourroit s'en despiter. A des mines faut contremines. Nous verrons bastir des ruines Des vieux manoirs neuues maisons, Où es-tu grand lipu d'Autriche? Si tu viuois tu fusses riche Tu n'as laissé que des oisons. Pleust à Dieu qu'elle fust encore La chimere qui nous deuore Recluse en son cloistre nonnain. Nos hommes ne sont que des couilles. Faux apostat tu nous barbouilles: Tant de mal pour vn peu de pain! D'vne forme tous pieds ne chausse. Trop ne te baisse ny te haulse.

Ne scie la moisson d'autruy. Du cuir d'autruy large courroye. De grand' malice courte iove. Demain aurons pis qu'aujourdhuy. Grand tas fera qui tousiours serre: Il ne touche ny ciel ny terre. Oignez vilain il vous poindra. Petit hommet abat grand chesne. Sans ligneul rien ne coust l'alesne. Tel te veut pendre qui t'oindra. Bran d'affaires dont n'ay que faire. Tost se duist l'oiseau debonnaire: Remercie Dieu qui és bien né. Tel lon a chassé qu'on regrette: Achepte paix et maison faite. Tout autant porté que traisné. Comment ie va du coq à l'asne. A l'asne le chardon est mâne: Auec les loups il faut huller. Vn rongnon entouré de graisse N'est iamais gras. Qui prend, qui laisse. Mieux vaut s'eloigner que brusler. Oui est malade n'est pas aise: Qui se courrouce qu'il s'appaise: Oui sera mort aura le tort. Qui se trouue bien, qu'il s'y tienne. Oui te hait, aime bien ta chienne. Qui le gaigne c'est le plus fort. Par douceur lon a male beste. La raison n'entre en folle teste. Laisse le jeu quand il est beau. Pour mieux saulter on se recule

Qui s'approche trop pres s'y brûle: Oui le veau taille il est bien veau. Chanure au rotoir n'est pas fusee. Peine d'autruy n'est rien prisee. La belle mort d'vn jeune lou. Cheual rongneux bouchon n'endure. Chien enragé long temps ne dure. Fine souris a plus d'vn trou. Prou fait qui d'vn fol se deliure. Trop d'heur les plus sages envure. Bon nageur se nove à la fin. Tost est deceu qui mal n'y pense. Souuent retarde qui s'auance. Peu fait d'acquest fin contre fin. Vangeance vangeance vangeance Crie et recrie à toute outrance Sang sang pour le sang respandu. Le temps a faict les neffles meures. Les plus courtes sont les meilleures. Tost la paix ou tout est perdu. Vne Chau-souri cheut en terre. La Belette en ses dents la serre Qui ne pardonne à nul oiseau. Oiseau ie ne suis (ce dit-elle), Souri ie suis. Se disant telle. Elle se sauue bien et beau. Vne autre fois recheut en terre. Le Chahuan qui fait la guerre Aux souris, la chau-souri prend. Souris ie ne suis (ce dit-elle)

Mais oiseau. Par telle cautelle Le chahuan sauue la rend. La tierce fois recheut en terre. Le Chat'la prend, qui fait la guerre Autant aux oiseaux qu'aux souris. La chau-souri n'a plus d'excuse, Qui perd sa finesse et sa ruse Entre les pattes du chat gris. Mais en malfait ne gist qu'amende. Grand peché grand pardon demande. L'herbe ne croist dans le four chaud. Petits enfans deviennent hommes. Les petites font les grands sommes. A qui moins perd plus luy en chault. Douce parole romt grande ire. Il dechirera qui trop tire. A l'ennemy fay pont d'argent. En amours ha sens et folie. Il est foul dit-on, qui s'oublie. Tout chacun porte le changeant. On regratte la vieille playe. Dieu voit tout : c'est luy qui tout paye. En grand fardeau n'a point d'aquest. Sortons ou passons la carriere. Marchons ou auant ou arriere. Ce n'est ton propre ny conquest. Fuy la meule, fuy la farine: Qui bien le bat le fer affine: Qui a la mousche, il a le miel. Tard arriue qui perd sa voye. Le chien plus couard plus abboye. Rien ne vaut qui n'a point de fiel. Belle chere contente l'hoste. Qui ne veut donner ne nous oste.

L'abbatu veut tousiours luiter. Passe l'escot qui rien ne paye. O grand claquedent ne nous raye Si tu ne veux nous acquiter. Oui du sien donne Dieu luv donne. Qui a soif il trouue l'eau bonne. Qui disne tout n'a que souper. Qui veut mourir bien, que bien viue. Oui veut durer de rien n'estriue. Ton couteau pourroit te couper. Bon lover atten du bon maistre. Qui par deux fois piqué veut estre Regimbe contre l'aiguillon. Pleur qui vient auec heritage C'est vn ris sous vn faux visage... De bon laboureur, droit sillon. Fortune est de verre et cassante. Tant plus elle est resplendissante Le danger tire du'danger. Il est fol qui pense estre sage: Bien despenser est bon mesnage: T'el perd ce qu'il n'ose manger. Attendez, vous orrez merueilles. Qui tient le loup par les oreilles: Qui par la patte le mastin : Qui tient l'anguile par la queue Il faut payer c'est chose deue. Nul ne peut forcer le destin. De nul ie n'ay voulu médire. Et ne scaurov comment redire Ce que i'ay dict sans y penser. Gens de bien prenez ma defense.

Nul de vous non plus s'en offense Que i'ay voulu vous offenser. Ce n'est rien qu'vne folle verue: S'elle peut seruir qu'elle serue, Qui voudra s'en offensera, Mais à nul n'ay voulu desplaire. A tous ie ne sçauroy complaire. Moins plaira qui plus pensera.





## QUATRIEME LIVRE

DES

## MIMES, ENSEIGNEMENTS ET PROVERBES

DE I. A. DE BAIF

R IEN meilleur, sine, ne peut estre Qu'auoir à viure sous vn Maistre Bon, gracieux et bienfaicteur, Et traictable, et facile à prendre Quelquefois le loisir d'entendre La plainte de son seruiteur. Or m'estant permis ne rien feindre, En liberté ie vien me plaindre A vous, ô mon Roy: non de vous, Qui tousiours m'estes fauorable Et liberal et secourable Et serein et benin et dous:

Mais ie me plain de la Fortune,
Qui ne me fut onc opportune
Pour respondre à mes beaux desirs.
Car tousiours le desauantage
Repoussant mon noble courage,
A rendu manqués mes plaisirs.

Que sert vne ame genereuse

Des vrayes vertus amoureuse

Dans vn gentil cœur decireux,

Si la santé, si la ieunesse,

Si le pouuoir, si la richesse,

Ne rendent l'homme bien heureux?

Ce n'est qu'vn objet à l'Enuie:
Ce n'est qu'vne fascheuse vie,
Pleine de despits et regrets;
C'est vne ombre vaine d'vn songe:
C'est vn creuecueur qui nous ronge
D'ennuis, soings et tourmens segrets,

En la pauureté la prudence Ne peut venir en cuidence: C'est mépris: c'est obscurité. Le plus vertueux et plus sage Et plus sçauant, se décourage Accablé de necessité.

Graces à l'heureuse nature,
Dequoy songneuse elle procure
Rendre aisé ce qui fait besoin:
A la chose non necessaire,
Pour l'auoir il luy plaist de faire,
Qu'il faut de la peine et du soin.
Mais qui n'a point l'ame abbatue,

Qui de bien faire s'esuertue,

Qui scait l'honneur et le vray bien, Oui gouste les plaisirs louables, Oui boust de desirs honorables, Souffre trop de ne pouuoir rien. O Dieu, que n'eû-ie l'ame vile? Oue ne naqui-ie mal-abile Lourd et grossier d'entendement? Long temps ha ma fortune faite. l'eusse trouué quelque retraite Pour viure à mon contentement. Ie n'aimeroy point l'accointance Des personnages d'excellence De beaux arts la vie honorans: Ie ne me pleusse à tenir table A la compagnie agreable Oui chasse les soins deuorans : Ie n'eusse gousté la Musique, Ornement de l'art poétique, Douce compagne de nos vers: Ie n'eusse point voulu parestre, Ny recherché ne me veisse estre. Pour mon renom d'hommes diuers. Mon nom, pour nos belles merueilles. Ne fust venu iusqu'aux oreilles Des plus grands, dont ie suis cognu: Loin de faueur, loin de disgrace, Content de ma fortune basse. Ie me fusse en mon coing tenu. le n'eusse esté pu d'esperance : Ie n'eusse quitté l'asseurance Du peu, pour le desir de plus : Ou Prieur à simple tonsure,

Ou Chanoine, ou dans vne Cure, A mov ie me fusse reclus. Là, ne scachant que mon breuiere, Avant choisi telle maniere De viure, ie vesquisse heureux : le ne regretterois mon âge Despensé contre mon courage Parmy des gens peu valeureux. Ie ne rougiroy point de honte, Dequoy le peuple faisant conte Du bruit par mes œuures acquis, Allant par ville dans la rue, Me monstre au doigt ou me salue. Comme autheur d'ouurages exquis. Vn despit desdaigneux ie n'eusse, Ny plus auoir ie ne voulusse Estimant loyer m'estre deu : Enflé ie ne m'outrecuidasse: Ingratement ie ne cuidasse Auoir mon seruice perdu. Voyant qui n'a pris tant de peine Iouir de fortune certaine, Quand i'oy que tout chacun me dict Que deusse auoir quelque Abbaie, Ma raison demeure esbahie Dequoy i'en suis tant interdict. Si ay-ie tenu de l'Eglise La foy Catholique entreprise Contre les nouveaux reformeurs: Si ay-ie entrepris quelque chose En mon temps, si dire ie l'ose, Plus que mes compagnons rimeurs.

Si ay-ie receu les caresses Des plus Grans, et non menteresses, Mais pour la vrave verité. Si ay-ie esté pensionnere Des trois Freres, et de la Mere : Ce fut pour l'auoir merité. Car ie n'eus onques parentele En Court, ny alliance telle Ou'elle m'ait en rien auancé. C'est ce qui plus mon fiel irrite, Dequoy paroissant mon merite. Si mal ie suis recompensé. Et ce qui plus encor me mine, Vostre assez bon vouloir encline A me pouruoir benignement: Et rien si tost ie ne demande Que vostre bonté qui est grande Ne me l'accorde prontement: Mais quelque chose que i'obtienne, Ne croyez sire que rien vienne A mon profit tant soit il clair. Incontinent quelque trauerse Mon bien dedans ma main renuerse. Qui disparoist comme vn esclair. Encor de memoire bien fresche Vn malheureux desastre empesche Ma fortune que i'arrestoy: Tout cela qu'auec grande peine De bons ans par vne vinteine En vn petit bloc ie mettoy: C'estoient deux mal-creez offices, Qu'en payment de tous mes seruices



qu'estre bien ouy ie peusse! Et creu des escoutans ie fusse! Nul toute honte ne perdroit: Nul abusant de la ieunesse Ne renuerseroit la noblesse, Ny tout l'estat ne confondroit. Qui met à mépris toute chose Et droite et sainte, en fin lon ose Le terrasser et mepriser : Qui scait le bon conseil bien prendre, - Il scait à chacun le sien rendre : Et doit se faire authoriser. Quand la parole profitable Rencontre l'oyant fauorable En bonne et promte volonté. En vain elle ne volle dite : Au cœur elle demeure escrite: Et fait le fruit de la bonté. Toy qui sur les autres commandes, Tu vas te perdre, si te bandes Contre le torrent des destins. Les mechans dessous toy n'employe, Que tu n'encoures male ioye Portant le forfait des malins.

Qui commande auec auantage, Ne doit tenir autre langage Que le langage de la loy: Qui veut que le peuple fidele Luy garde sa foy de bon zele, Doit premier luy garder sa foy. Aux bons et justes secourable Soit rigoureux non esbranlable Vers ceux qui tout mal sont trenchans : Qui aux cruels benin, pardonn: Perd tous les bons qu'il abandonne En proye aux outrageux mechans. Toy qui tiens souuerain empire Souuent à par toy va redire Trois choses pour y repenser. Sur des hommes ie seigneurise: Sous les statuts ie les maistrise : Mon commandement peut cesser. Ne commande rien que droiture: Ne souffre brauer nulle injure. Qui passe vn outrage leger, Il attrait vn plus grief outrage. Le Roy regnant, s'il est bien sage, Nul mal ne laisse auantager. Impunité des maux nourrice. Desbordement suit l'injustice : La conniuence attend malheur. Du souuerain la nonchalance Accroist la desobeissance : De courte ioye longue douleur. Qui vit contre toute droiture: Qui fait débauche et fait injure

Dessur les autres commandant. Se rendra ses sujets rebelles. Qui les fero t doux et fideles Patron du deuoir se rendant. Mais qui ferme en toute auanture Sans changer de sa quadrature Pour changement ne branlera? Qui pouruovant à nos miseres Autant aux hommes qu'aux affaires Sagement s'accommodera? Rien n'aimera que le louable : L'honnesteté recommandable Tiendra pour regle de ses faits. Ses propos tendront à bien faire: Ne sera flac ny trop austere En ses comportemens parfaits. Qui les honneurs aime et desire, Sans perdre rien de son empire Il comblera de tout honneur: Toute ambition assouuie. Ne souffrira l'oiseuse vie. De la vertu bon guerdonneur. Ne donnera tel auantage A nul qui tourne à son dommag:: De loin au mal remedira. Scaura le feu naissant estaindre: Oui le lairra croistre sans craindre. Au feu à l'eau trop tard crîra. Quelle pitié de voir vn Prince Oui doit regir mainte prouince. Ouir et voir tout par autruy? Le voir le pauuret qui se fie

A des trompeurs que Dieu maudie Nullement fideles vers luy. Aussi trop amy de ton aise Ne veus ouvr rien qui desplaise. Chacun fuit le mal te conter, Lequel tu corrigerois d'heure : Tandis le mal gangne et demeure: Et plus ne se peut surmonter. Le flateur tout en complaisance. Ne vacant à rien d'importance. Fuit l'honneur et l'vtilité Du peuple et du Grand, et les flate : Et traistre loue (ô l'ame ingrate) Le mal par infidelité. Louant le mal luy qui s'en joue, Porte perte à celuy qu'il loue Par vne extreme lascheté: Là où s'il vsoit de franchise. Le Prince feroit entreprise D'vn los par valeur acheté. Mais du flateur le cœur esclaue. Qui l'auilist et le depraue, Le fait moisir lasche fainient, Qui le pas ouure à toute iniure: Et faudra qu'apres il endure L'ayant quise à son escient. Lors que la debauche commance, Faut empescher qu'elle s'auance. Et tost le chemin'luy trancher:

Malice une fois enuieillie, Comme vne longue maladie, A peine peut on arracher. L'homme qui dessur tous excelle Dedans son estomach recelle Son conseil qui va quant et luy. Encor louange faut il rendre A qui l'auis donné sçait prendre, Se conseillant bien par autruy. Mais qui fétard en tout sommeille, Ny de soymesme se conseille Ny prend d'ailleurs enseignement, N'est bon à rien, vit inutile: Dedans sa chair son âme vile Sert de saumure seulement. Bien malheureux est qui peut suiure La vraye vertu, pour y viure Et bien-heureux et valeureux, Toutefois s'abandonne au vice. Et plus se plaist en la malice. Et gaste son cœur genereux. En lieu d'amour haine il rapporte Des siens et des autres, en sorte Qu'à tous son nom est odieux. Pour louange il oit médisance : Pour seurté s'aquiert défiance : C'est le loyer du vicieux. De son deuoir faire risee: De religion mesprisee Le manteau pour ses vains plaisirs: Corrompre ardemment l'innocence: Viller le consort de l'offence, Soullé de ses sales desirs : Negliger ses grandes afferes Vaquer tout à choses legeres :

Sans lire, liures fueilleter: Comter fueillets sans rien escrire: Plorer pour rien : pour mal fait rire : Au monde baille à caqueter. Apres le caquet vient l'audace : Apres l'audace la menace; Apres la menace les cous. Nous irritons l'ire Diuine, A la veille de la ruine Sous la foudre de son courrous. Tel le peuple quel est le Prince. Son authorité deuient mince. Quand il ne fait comte de luy. Nous en-cherrons, en mal extrême: Oui ne commande sur luy mesme, Tres-mal commande sur autruy. O sang Royal, doux et bons Princes. Vous les Gouverneurs des prouinces, Qui des grans honneurs auez part, Officiers de la Couronne : Justiciers: Tous d'vne ame bonne A ces aduis ayez esgard. Voyez de la France les larmes. N'esmouuez les iniques armes Pour à nos maux remedier. La France est assez ruinee: Tréue luy doit estre donnee : Dieu la scait assez chastier. Les armes tant soient de iustice, Ne font qu'ensemencer le vice. Aux troubles ciuils mesmement. Vous sçauez les autres reprendre :

Reprenez vous. Si ferez prendre
Le chemin de l'amendement.
Ostez de vous toute auarice:
Ostez le luxe, ostez le vice:
Ostez la fausse ambition:
Ostez les débors deshonnestes,
Qui nous font pires que les bestes:
Ostez mauuaise affection.
Ainsi vous appuirez l'empire:
Ne souffrirez que rien empire:
Donrez exemple de tout bien.
Autrement ie voy tout en proye,
Dequoy l'estranger aura ioye,
Non le naturel citoyen.





Dieu, que nostre vie est bréue! Nul toutefois ne se releue Pour son âge bien employer. Des animaux ont l'auantage De viure iusqu'au dixieme âge. Pleins de santé sans foruover : L'homme nay à choses tant belle:. Foiblet, maladif, tu rapelles Deuant qu'il connoisse qu'il vit! L'homme meurt parauant qu'il scache Comme il doit viure! Et lors qu'il tâch: Viure bien, l'ame on luy rauit! La vie est courte : et par mégarde Du temps volant, qui si peu tarde, La plus grande part nous perdons: Tandis que nostre nonchalance A rien de bon ne la dépanse. Nostre perte nous regardons. Sans auoir sa fuitte pensee, Nous sentons qu'elle s'est passee : Et ce pendant que la tenons, Nous la prodigons en l'vsage; Et la rendons par grand outrage Plus courte que ne la prenons.

Scaches bien vser de ta vie. Tu en auras l'ame assouuie: Assez longue la trouueras. Comme dans la main despensiere Grand' richesse ne dure guiere, Ton âge tu despenseras: Mais si peu de moyen s'adonne Au bon ménagier il foisonne: Nostre vie aussi, comme elle est. Si elle estoit bien ménagee, Croistroit de beaucoup allongee. Nous la perdons : car il nous plest : Et puis nous desplaist mal perdue, Par la repentance bien deue: Puis qu'ainsi mal nous l'employons: Quand l'vn moisi de poltronise La coule en toute fetardise. Comme les plus grans nous vovons : L'autre l'agite miserable. En auarice insatiable, Plus altéré tant plus il boit : L'autre en vn trauail inutile Se tourmentant, fait de l'abile : Ny iamais nul repos ne voit. Quelcun s'adonne à gourmandise, Et se fondant en friandise Dans son ventre perd son auoir: Quelque autre d'ambition vaine De complaire au peuple se peine Pour des premiers se faire voir. L'vn trafiquant de terre en terre De mer en mer, gain sur gain serre,

Par les hazars au deuant mis : L'autre aux armes sa vie adonne. Ne fuit trauailler sa persoane Pour trauailler ses ennemis. Beaucoup d'ingrate seruitude Mettent leur volontaire estude A courtiser les grans seigneurs: Beaucoup par enuie importune D'autruy pourchassent la fortune. Et de la leur sont dedaigneurs. La plus part en ce monde viuent, Qui rien de certain ne poursuiuent. Vagabons en legiereté, Irresolus d'impatience, Demenez par leur inconstance. Trop aimans la nouvelleté. Des vices les espais nuages Nos yeux troublez et nos courages Enuelopent de toutes pars. Descouurir ne nous est loisible Pour iuger le bon ou nuisible: Nous suiuons nos desirs épars. A nous nous ne pouuons nous rendre. Si quelque repos nous vient prendre. Comme sur la profonde mer, (Encore que le vent y cesse) La tourmente point ne nous laisse: Il faut ou voguer ou ramer. A bien peser nostre folie La moindre part de nostre vie Est celle part que nous viuons.

Tout le cours de nostre fresle âge

N'est pas vie, ains vn vol volage D'vn temps que iamais nous n'auons.

Tu penses que cecy i'adresse
A ceux que tout chacun confesse
Se mal porter ou gouverner.
Voy ceux, de qui l'heureuse vie
Chacun à les suiure convie,
De leurs biens propres maumener.

A d'aucuns leurs richesses nuisent:
D'autres eux mesmes se seduisent,
Par ce qu'ils croyent mieux sçauoir.
Quelques vns qui veulent bien dire,
Trop bien disans vont se destruire,
Pour trop auoir fait bon deuoir.

O combien, tous haues palissent,
Qui par debauche s'elanguissent
Continuans la volupté!
O combien, entourez d'vn monde
De suiuans, où sottise abonde,
N'ont rien de franche liberté!

L'vn demande, l'autre auocasse:
L'vn se defend, l'autre pourchasse:
L'vn plaider, l'autre va iuger:
Et l'vn pour l'autre se consume:
Chacun d'eux bien faire presume:
Tous sous autruy se vont ranger.

Si vn tout seul ne se peut dire:
Et quelcun sottement s'aire
De n'estre d'vn grand reconnu.
Pourquoy d'vn autre se va plaindre,
Celuy qui, pour ailleurs s'astraindre,
De soy nul conte n'a tenu!

Encor luy, bien que d'vne face Assez fiere et pleine d'audace, T'a bien regardé quelque fois: T'a bien daigné prester l'oreille. Mais toy (qui est plus grand' merueille) Iamais tu ne t'ois ny te vois. Chacun en son bien tiendra serre, Et fust-ce pour vn doigt de terre; Le debattra iusques au bout: S'il est question de sa vie. Au premier sans qu'on luy conuie, Aller se laissera du tout. Nul de son argent rien ne donne : Sa vie à chacun abandonne, Leur patrimoine ils vont gardant: Du temps ils ne font guiere conte: En sont prodigues, et sans honte Le vont pour qui que soit perdant. Le temps toutefois est la chose Dont plus iustement le Bon ose Se monstrer auaricieux. Or attaquons quelque vieil homme, Et le prions vn peu qu'il somme Le temps vescu de ses ans vieux. Tu as cent ans et dauantage: Recalcule de tout ton âge Combien en eut ton creancier, Combien tes sottes amourettes. Combien tes affaires secrettes. Combien ton pauure tenancier, Combien tes procés ordinaires, Combien tes valets mercenaires,

Combien ton aller et venir : Adjouste encor tes maladies Mal acquises par tes folies: Elles, si t'en peux souuenir: Et tout cela qui sans vsage S'en est allé pour ton dommage : Si tout cela tu en rabas. Te verras augir moins d'annees De beaucoup que ne t'as donnees: Et que verdelet tu t'en vas. En apres à par toy repanse Quand tu as gardé ta constance. Certain d'auis et resolu : Combien de fois selon ton ême. D'vn cours et d'vne raison même. Et quel jour tu as reuolu. Quand c'est que sans muer visage, Ou que sans changer de courage, Vn seul iour tu as sceu passer: Combien d'œuures, par tant d'annees De mal-empléte et mal menees Parfaits tu peusses ramasser: Combien de gens ta longue vie, Comme en pillage, t'ont rauie, Toy ne sentant que la perdois: Combien de temps la douleur vaine, La ioye de sottises pleine, T'ont fait perdre à diuerses fois : Combien tes hautes conucitises. Combien tes flateuses hantises. De tout ton âge t'ont osté: Pour le peu que vas recognoistre

Te rester et yrayment tien estre, Tu meurs n'estant pas aousté. Qui en est cause? Comme à mesme D'vn vif sourgeon sans moyen mesme Le temps respapdu vous iettez: Comme mortels en défiance, Comme immortels en asseurance, Tout vous craignez et souhaitez.





epuis qu'en toute vilense Nostre noblesse fut honnie, Mettant sous les piés tout honneur, Par vn malheureux et sot change. Tous ont mesprisé la louange: Le loueur n'a son guerdonneur. Comme on a cessé de bien faire. Aux Poetes a falu se taire: Nul en besongne ne les met : Ailleurs ont mis leur fantaisie: La nue et pauure Poësie Rien que despoir ne se promet. Ny la mesure ny la rime Auiourdhuy n'est plus en estime : Vulgaire, est vulgaire du tout. Qui veut plaire, se faut desplaire: Faut se rendre bas et vulgaire En sens et mots de bout en bout. Poésie est donc terrassee : Covoncrie est auancce: Poltronise braue les Dieux. Valeur et prouesse abbatue: Les releuer nul s'esuertue : Tout bon conseil est odieux.

Princes en leur plaisanterie Sont assistez de flaterie. Et d'ignorance en tous estas: S'aucun en quoy que soit excelle Il est moqué s'il ne le cele. Bestise a des faueurs à tas. Denant eux vn scauant et sage Ne trouuera nul auantage. Ne se verra iamais ouv. S'il est accort, il s'en retire: Ou craintif et caut ira dire Non sur non, ouy sur ouy. Présen bien ce que sent le Prince Et v'y accorde. O qu'on est mince En bons desseins et beaux projets! Mettre sa maison en parade, Et rompre vne lourde algarade, Ce sont bien differens sujets. Nostre sottise mal-abile Rend le mal-aisé trop facile A qui n'eust osé d'y penser. Vne vaillante diligence Eust aboli toute l'engence Deuant qu'auoir sceu commencer. Oui de nos mignons s'en remue? Ce sont de vrais oisons en mue: · Ce n'est que fadése et qu'orgueil: Toute authorité mal acquise D'elle mesme tombe démise. Et peuuent-ils bien leuer l'œil? Vn remors de leur manigance Vient au runge en leur conscience

Faut bien qu'ils avent le cœur bas. Oue dirons-nous du Manifeste : Ha! c'est vne maudite peste De nouveaux discors et debas. Pere Matthieu, que veux-tu faire Auec ta Bule extrordinaire Où sont tant de beaux traits passez? Où des clauses toutes nouvelles De forfaire licences belles ? · Nous nous en dispensions assez. Qui veut hors de tout scrupule estre Soit ou pour esgorger son maistre Ou le voler sans craindre rien? Qui peut oser commettre et faire Au lict de son frere adultere. Inceste auecques le sang sien? Qui veut piller une Prouince: Se rebeller contre son Prince: Faire faubond et fust-ce à Dieu : Oui veut estre bon Sodomite: Docteur en toute chatemite: Qu'il en parle à Père Matthieu. Si quelcun faisoit conscience, Comme suiet d'obeissance, De brasser la mort à son Roy. Ou par poison ou par pistolle Ou le dagant : d'ame trop molle Craignant de lui manquer de fey: Vers Pere Matthieu se retire. Pere Matthieu par son beau dire Le cœur au ventre luy mettra: Et le dispensant à cautele

L'absoudra d'estre en rien fidele: Et paradis luy promettra. Ha, nous auons par grans disgraces Fait des putains des chastes Graces : Auons profané leur honneur. N'auoir receu les biens ne fasche: Tant comme s'il faut qu'on les lasche. Don se perd d'vn mauuais donneur. Don bien donné iove et richesse : Don mal donné perte et tristesse, Tant à celuy qui l'a donné Comme à celuy qui l'ose prendre: Car tost ou tard il faut le rendre. Bien et mal mourra guerdonné. Ha Nemesis iuste equitable, Aux hommes et Dieux redoutable. Oui viens soudaine aux vieux pechés. Et tardiue aux fresches offenses, Vangences vangences! Nous en serons bien empeschez. Le mechant le mechant chastie : Nostre asseurance est mal bastie: Nul conseil n'assiste l'estat. Au timon n'a nul bon pilote. Trop mieux sieroit vne marote Qu'vn sceptre au poing d'vn Prince fat. Religions, ce sont des bourdes: N us crions aux oreilles sourdes: On ne croit pas ce que l'on voit, Et vous croyez qu'on puisse croire Ce qui n'est point. Voire da voire: Preschez preschez: on vous en croit.

On voit ce que vous pouvez faire: Il n'est plus d'homme debonnaire: Tout est du tout abastardi. Preudhommie n'est plus au monde. Toute rage et sottise abonde : Il n'est plus nul preux ny hardi. Tous nos hommes ne sont que couilles: Lasches gogues, flaques andouilles: Oui ont du mou en lieu de cueur. Si l'homme de Dieu vient parestre Vn monde neuf il fera nestre, S'en estant fait iuste vainqueur Mais il ne faut se faire accroire. Enflé de quelque vaine gloire. D'estre celuy ne l'estant point. Il viura de façon Royale: Portera l'ame liberale. Le cœur de vertu noble espoint. Aimera les hommes sans feinte : Ne requerra d'eux nulle crainte : De leur amour se fera fort. Sera le patron de bien viure : En pieté se fera suiure: Haira l'hypocrisie à mort. Vrayment affranchira les ames : Chassera tous abus infames: Bannira superstition: Ne forcera point les pensees. Ostant ces bestes insensees Raclera l'Inquisition. Detestera la tyrannie: Ne laissera pas impunie

La forfaiture panader. Ne laissera non guerdonnee La vertu choir abandonnee, Ny les fouls en mascarader. Où est-il ce preux ce profete Cest Heros que le bon souhete? Où est-il cest homme de Dieu? Il n'est pas qui le bien restore: Ou s'il est il se cache encore. Garde le fouét Pere Matthieu. Gardez le fouét faux hypocrites: Vous aurez selon vos merites: Vostre Euangile est découuert. Le vostre n'est le perdurable, Qui doit aux humains secourable Estre pour tout iamais ouuert. N'outrager ne rend iuste l'homme : Ne vouloir outrager consomme Le Iuste qui peut outrager : Qui peut tout prendre et ne veut prendre: Mais à chacun le sien va rendre. Ne s'en daignant auantager. Le Bon iamais nul mal ne pense. Aime les bons, les mauuais tanse, Son bon cueur, est du bon la loy. Chez soy ne logera l'Enuie: De nul ne troublera la vie. Quiconque fait bien, il est Roy. A Dieu l'accompli sacrifice C'est vn cœur muni de justice. Toute vertu va s'assemblant En cil qui, doué de nature

Franche et sans dol, Bon aura cure D'estre vray Bon, non par semblant. Donc si d'accord ne pouvons estre Des secrets que Dieu fait parestre, A qui moins les peut regarder, Laissant les Docteurs en-debatre, Sans pour cela nous entrebatre, Viuons d'accord de nous garder.





LE n'entan point la Ligue sainte : Mais ie ne puis n'en auoir creinte. Car bien souuent la sainteté Cache l'impieté couuerte: Bien souuent la Justice ouuerte Enclost la grand' mechanceté. Ie ne fu iamais heretique: le suis Chrestien Catholique. Et i'aprouue la Papauté: Mais i'aborre la tyrannie: Et fui la rebelle manie Qui romt la i :ste Roiauté. La Roiauté iuste i'apelle. Qui de race continuelle Dure establie au sang François, Sans rechercher son origine, Puis que par la grace Diuine Ils regnent receus d'vne voix. O Papauté donne toy garde Que le feu iustement ne t'ard, Que tu commences d'alumer: Tant que de Paix tu fus nourrice,

Dieu t'a esté doux et propice: Dieu t'a faict sur tout estimer. Mais tu n'émeus iamais la guerre Entre les Princes de la terre Que tu n'ais couru grand hazard. Pense à l'auis que ie te iette Ni Deuin ni fils de Proféta: A quoy ne faut auoir égard. Ne cuide extirper l'heresie Ni par boufante hypocrisie Ni par le glaiue des puissans. Ce sera la vie exemplaire Qui remetra le populaire Hors de l'erreur en son bon sans. Prelas déchassez l'auarice. La delicatesse et le vice De feinte superstition: Embrassez la pieté vraie, Et vous arracherez l'yuraie De la sainte religion. Faites que de Dieu la parole, Son glaiue fort, trenchante vole l'ar toute la Chrestienté : En toute langue en toute guise Par toute nation aprise Le nom du vrai Dieu soit chanté. Christ et la cour celestielle En mainte musique nouvelle Voie ses honneurs retentir: Lors nous verrons dedans nos temples, Qui ne seront plus assez amples Les foruoiez se repentir.

Dieu n'a-til de parole expresse, Non couuerte, non menteresse, Dit (à quoy ne faut répliquer:) Mon regne n'est pas de ce monde. De ce mot grand sauoir redonde: Ce n'est à moy de l'expliquer. L'entande à qui Dieu fait la grace De l'entandre, car moy ie rasse Plus outre pour vous publier, Qu'en paix de quatre ans de duree L'Eglise s'est plus rassuree Qu'en vingt ans à tout guerroier. La Guerre par haines ciuiles Deserte vilages et viles : Dépraue les cueurs des mortels : Etablist meurtre et brigandage: Nourrist d'impieté la rage : Profane les sacrez autels. Toute reverance terrasse. Hausse l'impudence et l'audace, Abat l'honneur que Dieu requiert : Les Bons perte de tout endurent : Les forféteurs brauent et durent : Iustice perd, outrage aquiert. Par la guerre les bons empirent : Les pires tout à eux atirent. L'aise la richesse et l'honneur: Les blasphemes et violences Ont cours et toutes insolences: Vertu n'a point de guerdonneur. Pour bien ne faut la guerre faire,

Qui est de trop douteuse afaire,

Courses estudes et labeurs. Y compris tous les arrerages Et de pension et de gages, Deux offices de Receueurs. Et de creation nouuelle. Et de deffaite Dieu scait que le. Où nul ne vouloit financer. A Castres, bien loin de la France, Païs de vostre obeissance. Sur lesquels m'auiez faict dresser. Vn an et demy ie les garde : Et tout ce temps me poise et tarde Qu'il ne venoit quelque marchand : A la fin quelcun se presente Faisant offre qui me contente: Ie l'accepte, m'en dépeschant, L'argent m'est compté, bon, d'esprauue, Sous tel si, qu'autre ne se treuue Qui pourueu de vous soit receu: Le lendemain voicy mon homme: De rendre son argent me somme. Qui se trouue avec moy deceu. Vn fascheux Tapi Secrétaire, Par vne voye extraordinaire, Dauant s'estoit faict receuoir Sans quittance d'aucun des vostres, M'apprestant par ne sçay quels autres Ce pasté pour me deceuoir. Ainsi voicy la belle glace De mon espoir par vn disgrace, Qui vient se fondre entre mes doys.

Et si vostre authorité sire

N'entreuient, ie ne sçay que dire: le pêr et le sens et la voix. le ne scache qu'vn seul remede : C'est vostre faueur, c'est vostre aide. Car ie n'espere que de vous : Autre que vous ie ne veu suiure Ny seruir. A vous ie veu viure, Prince bon liberal et dous. Vsant donc de vostre puissance Et plus grande munificence. Donnez commandement expres Au gentil sieur de Vuideuille Me faire rembourser habile, Sans me faire courir apres. Si benin pour moy tant vous fétes, Non seulement mon Roy vous estes, Mais Dieu sur terre me serez. Bien-faicteur, sauueur de ma vie. A vous pour iamais asseruie, Puis que vous la conseruerez.





roite Raison tu es perdue, Passion en ton lieu se rue: Tu es le fer fait à tous piés, Chacun à ce qu'il veut te range: Mal que lon veut n'est pas estrange, Lon te force à nos mauuaistiés. Dieu nous fit vne ame si belle, Iesu Christ nous donna par elle Nous faire de Dieu les enfans. Les enfans de Dieu sont-ce diables ? Que nous allons plus execrables En forfaitures trionfans! Droite Raison tu n'es plus droite, Pour toy forcenaison exploite Sur les humains toute fureur. Droite Raison, si ie te porte C'est en vain, le torrent m'emporte Auecque la commune erreur. Droite Raison tu me conseilles Suiure l'essein de nos abeilles, Oui va sa ruche abandonner, Des petits oisillons la proye Qui deça qui dela déroye, Et Dieu seul les peut rabiener.

Plus vaut auiourdhuy la mensonge Que la verité. C'est vn songe Le vray parlant de faussetez, Qui courent pour veritez vrayes: Lon cherit auiourdhuy les bayes Appasts de nos mechancetez. O si vne raison commune, Non peruerse, ains à tous coustume, Conduisoit nostre genre humain: Nous serions vne bergerie Sous vn berger, et la furie Ne nous chasseroit de sa main. Vangences de Dieu sur nos fautes. Dont les cataractes trop hautes Viennent sur nous se débonder. Repensons à nos forfaitures, Repurgeons-nous de nos ordures Et songeons à nous amender. Tu nous as perdus fetardise, Abominable paillardise. Luxe en tous debors dereglé! Insupportable tyranie, Vne commune en tous manie Vn desir en tout aueuglé. Vne amour folle de soy mesme, Vne auarice en tout extrême. Maudite superstition: Vne maline hypocrisie, Vne idolatre fantaisie, Quittant la bonne affection. Poisons mortelles et vilaines

Gastent nos puits et nos fontaines:

Et nos bergers, qui nous ont pu D'herbes de venimeux vsages En lieu de nourrissans herbages. Ont faict tout le pis qu'ils ont peu. Dieu nous aduertit par la peste, La famine gaste le reste, La guerre deserte les champs, Pour cela nul ne veut combatre: Dieu a beau nous battre et rebattre, Nous en deuenons plus mechans





7n Soleil qui des cieux rayonne Fait ca bas toute chose bonne: Et s'il n'v ravonnoit des cieux Rien beau ny bon n'y verrions estre Car sans son rayon ne peut croistre Arbre ny beste en ces bas lieux. Mais si deux Soleils venoient prendre L'empire des astres pour rendre Par ce grand vague leur clerté, En grand danger d'vne ruine Seroit le monde en sa machine. Par vn brulement deserié. Vn Soleil est tressalutaire: Deux Soleils ne pourroient bien faire: Car toutes choses bruleroient. Au monde un Soleil seul doit luire. Vn Roy seul conserue vn empire: Mais deux Rois le desoleroient. Dieu met sur tout sa pouruoyance. Destin est sa forte puissance: Fortune y requiert auoir part: En son ordre va la Nature. Pour receuoir toute auanture Beaucoup vaut la raison et l'art.

Si Dieu a soin de mon affaire D'en auoir soin qu'ay-ie que faire? Car Dieu tousiours le soignera. Soit ou que le soin ie m'en donne, Ou que le soin i'en abandonne. Mais aide toy, Dieu t'aidera. Que fait Dieu? les hauts il abaisse. Hausse les bas : les tortus dresse. Et les droits il va tortuant. Ne convoitons rien d'impossible : Ne cherchons de voir l'inuisible: Rien de vain n'allons remuant. Pense tousiours que tu es homme: Se cognoistre tout bien consomme: Complais à tous non à toy seul. . leune, voy venir ta vieillesse: Vieil, souuien toy de ta icunesse, Modere et la ioye et le deul. Nul de l'auenir ne s'asseure: Le present iamais ne demeure : Le passé ne nous est plus rien. O Dieu qui souuerain commandes, Ne nous donne pas nos demandes. Mais ce qui doit nous estre bien. Réueille toy Roy debonnaire : Sois à tes su ets l'exemplaire, Bon pour au bien les conuier. Tes vrais loyaux François employe. Il n'est celuy d'eux qui n'ait ioye En si bon œuure s'employer. Pour conduire emprises tant bonnes, Tu fineras et des personnes

Et des conseils et des moyens. Le plus fort seras en justice Pour escarter le vilain vice Qui peruertist nos citovens. Bonnes mœurs font l'heureuse vie : La bonté de honte est suivie : Bons sont aisez à deceuoir. L'art acquiert de la cognoissance : Bonnes mœurs de la bien-voulance Et des amis nous font auoir. Le bon aura l'ame constante: Ou soit que le bien se presente. Ou soit que le mal l'entourast. Si Dieu donne de la richesse Au peruers qui n'a point d'adresse. Il n'en vse ou en fait degast. L'homme de bien est salutaire. L'homme nay libre veut bien faire : Le seruil n'aime à faire bien. En bonté beaucoup vaut prudence. Prudence en malice est nuisance. Sans bonté bon sens ne vaut rien. Où l'impudence tient l'empire. La honte de là se retire. Honte honteuse y moisira. Tout vieillist icy où nous sommes: Mais plus auant iront les hommes, Plus l'impudence y ieunira. Il faut des plus sçauans apprendre:

Il faut des plus sçauans apprendre:
Ayant appris prudent se rendre.
L'homme prudent ne parle en vain.
Aux fouls qui ne s'en font que rire

Les bons auis ne faut pas dire. Sain propos touche vn esprit sain. Rien n'est qui ait plus de puissance Ou'vne bien sage bien disance. La parole esteint le courrous: Par la mielleuse parole L'ame desolee se console. Et le plus aigre se rend dous. La seule parole manie Des. humains la totale vie. Cœurs sont de parole touchez. La parole asseche les larmes: La parole échauffe les armes : La parole fait tous marchez. Sagesse au parler se consomme. On cognoist le carat de l'homme A la touche de son parler. La parole vn coup eschapee Ne sçait plus estre ratrapee. Mais volle où elle doit aller. Bon fait tenir ses léures closes. A bien peser ce sont deux choses Parler beaucoup ou à propos. Parole hors de saison dite. D'vn grand heur par cheute subite Souuent renuerse le repos. A ta langue sur tout commande. Sot parler dommage demande. Qui se taist vainc le violant. Mieux vaut beaucoup taire que dire. Taisant nulle perte on attire: Grand mal on attire en parlant.

Quand à tout ce qu'auras à fair:
Assigneras l'heure ordinaire
Departant sa propre saison,
Donne au silence en ta iournee
Sa propre saison ordonnee:
Et le feras auec raison.

Et ieune et vieil par le silence Acquiert honneur sans repentanc:. On dit beaucoup en peu de mots. La langue marchant de mesure, Qui rien ne iette à l'auanture, A grande grace en ses propos.

A Dieu par sus tout reuerance:
Apres aux Rois obeissance.
Tout ce qui est cede au plus fort:
L'hyuer negeux couuert de glace
A l'esté fructueux fait place,
Au doux Zephyr des vents l'effort.

La nuict d'estoiles couronnee
Fuit deuant la claire iournee:
Le long trauail cede au sommeil:
Le fort sommeil qui tout maistrise
Au beau resueil lasche sa prise,
Chassant les tenebres de l'œil.

O que c'est vne grand'folic De s'amuser toute sa vie A ce vain curieux sçauoir, Qui faisant oublier sa terre Fait les badins humains enquerre Des choses qu'on ne peut auoir.

Qui cependant que l'œil il hausse Se laisse choir dans vne fosse,

Il luy mesauient à bon droit. Ce qu'il fou'e aux pieds il ignore: Et ne le scachant pas encore Les cieux escheler il voudroit. Dieu est Dieu : ainsi le faut croire : Mais c'est vne indiscrete gloire S'enquerir quoy, comment il est. S'on le fait, on reuoque en doute S'il est ou non. Oui là se boute. Son maudit propos ne me plaist. Dieu est trop malaisé d'entendre. Il n'est possible le comprendre Luy qui n'est corps auec le corps, Luy parfait, par chose imparfaite, Luy eternel, par chose faite Pour peu durer en ses efforts. Dieu est à jamais : l'homme passe. Dieu est verité d'efficace. L'homme imaginant ombrageux. L'homme voit bien les corps visibles : Choses visibles sont dicibles. Par dela l'homme est outrageux. Car Dieu qui n'a ny corporence Ny figure ny apparence Ny matiere en laquelle il soit, En nos sens est incomprenable: Dieu donques est Dieu l'ineffab'e. Dieu que nul mortel ne conçoit. Croyons donques sans deffiance Dieu le vray Dieu : car sans creance Dieu nous ne pouuons adorer.

Hors de foy toutes entreprises

De nos recherches plus exquises
Nous font l'apprenant l'ignorer.
Moins en sçait qui plus en presume.
Faisons vne bonne coustume
Aux mœurs qui nous touchent vraiment.
Aux choses qui point ne nous touchent,
Ou desquelles nos sens n'approuchent,
Ne nous amusons vainement.



Et ne finist pas où lon veut. La commençant bien lon propose: Mais en auient toute autre chose. Plus que raison fortune y peut. Par desseins aucuns s'auantagent : Entre eux les prouinces partagent: Chez eux pensent loger la paix, Et détourner bien loin la guerre, Oui retumbera sur leur terre: Eux mourront perdus et défais. Qui bouillant de quelque bon zéle Encontre l'Eglise nouuelle, La ruiner se promettra, Garde de renuerser la siene. Possible auecque l'anciene Son estat en proie mettra. O Noble sang plein de vaillance, Aimez nourrissons de la France, Est-il vrai ce qui bruit de vous? le ne puis ni ne veu le croire, Que le desir de vaine gloire, Que la vengeance et le courrous: Que l'importune et caute instance Faite contre vostre constance Par des ennemis du repos, Puissent tant sur votre ame outree, Qu'v soit la felonie entree Ebranlant votre bon propos? Bon propos, qui mét son étude A chasser toute ingratitude, A maintenir fidelité, A soutenir notre Couronne,

Garder la Roiale personne Des assauts de l'hostilité? Tu armes donc contre son Prince Et ses sujets et sa prouince, Dont il t'auoit fait gouverneur? Fraudes-tu du depost la garde? le ne le croi pas: Dieu m'en garde. Où seroit de la Foy l'honneur? Voudrois-tu bien, toy que lon prise, La reputation aquise Par tant de temps et si beaus faits. La perdre en vne maudite heure Par vne entreprise mal seure D'où germeroient tant de forfaits? La pierre ainsi jadis jetée Parmi la semaille auortee Naissante des dents du dragon, Engendroit la ciuile guerre Oui rendoit à sa mere terre Aussi tost son peuple felon. O Terre tu es trop chargee, Tu seras bien tost soulagee De tant qui marchent sur ton dos. La débauche sera punie De l'insolente tyrannie Qui abusoit du doux repos. Dieu de biens nous donne abondance : La bonne annee en euidance Promét tout à grande foison, Planté de vins et de blairie : Mais las notre forsenerie Nous banist de notre maison :

Et n'en iouyrons miserables: Car les insensez execrables Par fureur le gast en feront. Dieu chatîra leur fole rage: Sur eux recherra leur outrage : Etrangers en trionferont. Faut-il, (douce et bonne Patrie, Où toute gent viuoit cherie, Où florissoient tant des beaus arts. Où tout bien et plaisir abonde) Qu'vn peuple barbare t'inonde. Te depeuplant de toutes parts? O qui aueuglez de vangence. Ou d'outrageuse confiance. Ou d'vn faux desir deceuant Affectez puissance mal seure. Rauisez retirez-vous d'heure: Au mal ne passez plus auant. Oubliez nos injures vaines: Tost mettez bas vos males-haines. O vous les Grans qui tant pouuez. Que l'etranger chez lui se tiene, Le François en la terre siene : Et vos ruines n'emouuez. Car vos ruines ie voy prestes A choir pour acabler vos testes, Si ne moderez vos fureurs. Alez montrer votre vaillance Ailleurs dehors de notre France. Et là trionfez conquereurs. D'ici n'emporterez que perte Votre gloire y sera couucrte:

Toute haine sur vous courra: Auecque la mort de votre âme, Pour vous et les votres vn blâme A tous les siecles demourra.





Nicolas, qui par long vsage T'es rendu bon, scauant et sage Pour viure l'vn des plus contens: Par esbat, s'il t'en prend enuie, Vov tout le decours de ma vie Jusqu'à l'age de quarante ans. Plus auant tu verrois le reste. Si, des esprits la mort, et peste, Feneantise ne regnoit: Oui vertus et lettres mesprise Et l'hypocrisie autorise, Que le regne heureux dedegnoit. Nous sommes fondez sur la mine. Nul le droit chemin ne chemine. Bons poêtes sont à mespris. Depuis que par vn maudit change Lon hait les actes de louange. La louange n'a plus de pris.

Le reste de ce Mime est esgaré.



# **AUTRES MIMES**

### ET ENSRIGNEMENTS

I

Au Dieu qui ne meurt point et qui est sans naissance, Dieu tout bon, tout puissant, qui de sa seule voix l'açonna l'Univers, paye selon les loix L'honneur qui luy est deu : Adore sa puissance.

П

Ton serment soit entier, maintien l'inuiolable, Des sceptres esleuez reuere la grandeur. Au Prince, au Magistrat defere leur honneur Et rends aux vertueux vn respect venerable.

П

Fay aussi le deuoir d'honorer pere et mere : De tes proches parens respecte l'amitié: Pour vn petit forfait ne porte inimitié A quelque tien amy, et domte ta colere.

1111

Supporte de l'amy autant qu'il t'est possible, Veu qu'à ce pouvoir là se ioint necessité. Sois doux en ton parler. Et à l'vtilité S'adresse ton labeur: vain labeur est nuisible.

### v

Dresse tes mœurs ainsi: A vaincre t'estudie Le ventre en premier lieu: puis le morne sommeil: La sale volupté: et d'vn effort pareil Les autres appetits. Surmonte aussi l'enuie.

### VI

Soit que tu sois tout seul, ou bien en compagnie Ne fay rien de vilain: Que mesme ton penser Soit honneste: et tousiours essaye à te dresser Au respect de toy-mesme. Acheue ainsi ta vie.

### VII

Au faire, comme au dire exerce la iustice, Accoustumant tes mœurs à suiure la raison: Car la mort doit tomber vn iour sur ta maison Et Dieu puissant vangeur punira l'iniustice.

### VIII

Si quelquefois aduient que d'vne main contraire Fortune ait retiré ses biens que tu tenois: Et si des maux communs quelque part tu reçois, A bien patienter consiste la victoire.

### ΙX

Employe toutefois vne viue prudence A preuenir le mal autant que tu pourras: Car ainsi de ses traits moins atteint tu seras. Le sage scait chasser du malheur la nuisance.

### X

Ne te laisse emporter au bruit d'vne commune Soit que d'un bon propos elle honore ton nom: Soit qu'elle aille souillant ton illustre renom, N'en reçois en ton cœur quelque aigreur importune.

### ΧI

D'vn œuure, ou d'vn parler la mignarde apparence Ne te face abuser en faisant ou disant Chose qui n'est seante, ains tousiours aduisant Appuye de conseils tes faits et de constance.

### XII

Ne sois precipitant, ce n'est le faict du sage De n'auoir poinct pensé à ce qu'il faict ou dit, Mais bien vise à cela que repentir ne suit, Ainsi tu passeras heureusement ton âge.

### XIII

Ne mesprise aussi point la santé corporelle, Mais en tout mesuré par vn certain compas Regle bien ton labeur, ton boire, et tes repas: A ne s'offenser point la mesure est tres-belle.

### XIIII

Que ton viure soit pur et non reprehensible. Et la iuste valeur de ton bien mesurant Despen non par exces, liberal, et fuyant Le deshonneste nom d'auare contemptible.

### ΥV

Car si mal aduisé tu cherches plus paroistre Que tu n'as en effect, et prodigues tes biens: Tu te fais enuier appauurissant les tiens. Mesure fait partout le sage recognoistre.

### XVI

Sans y auoir pensé ton œuure ne commence, Et de tes yeux au soir le sommeil ne reçois, Que n'aye chacun iour medité par trois fois Tes faicts de tout le iour pour dresser ta prudence.

### X VII

Quay-ie fait, qu'ay-ie dit, quelle a esté ma voye. Qu'ay-ie obmis du deuoir par ordre racontant: Si que d'auoir bien fait ton esprit soit content, Et du iuste sentier iamais ne te foruoye.

### XVIII

De la belle vertu c'est la voye tres-seure, Et du ciel que tu vois en ses sages aduis. Certes par cettuy-là qui en nostre ame a mis L'admirable quatrin source de la nature.

### XIX

Deuant que commencer à faire quelque chose Prie Dieu de la faire : et le tout acheué Dy que c'est de Dieu seul, et n'en sois esleué D'vn vent ambitieux; car de tout Dieu dispose.

### XX

Mais recognois aussi l'estroitte conuenance Entre Dieu immortel, et les hommes mortels, Dont tu vois dependans tous les humains conseils Pourquoy dois inuoquer la diuine assistance.

### XXI

La Nature tousiours à soy mesme ressemble; Ne va donc recherchant chose qu'elle ne peut, Mais borne ton desir, car ce que Dieu ne veut, Et ce qu'elle ne peut d'un pied marchent ensemble.

### XXII

Tu en verras plusieurs sans esprit, miserables A leur propre malheur qui d'eux mesmes courants Ne voyent pas le bien deuant eux ignorants, Aueugles, abbrutis, du bonheur incapables.

### THEX

Enueloppez du mal ne s'en peuuent desfaire, Leur esprit s'en effense, et cylindres rouleurs D'vn mal passent à l'autre auec mille douleurs, Discord ils ont au cœur de repos aduersaire.

### XXIV

O Dieu que ne fais-tu aux hommes bien entendre Leur misere! ou pourquoy ne viuent ils exempts De tant et tant de maux! sur le cours de leurs ans Fay leur gouster ta grace, et ta iustice apprendre.

### λXV

Lors ils seront heureux affranchis de leurs peines, Plus adroits retiendront le cours de leurs malheurs, Plus sages tariront les ruisseaux de leurs pleurs, Moissonnants les doux fruicts des ioyes plus certaines.

### XXVI

Fay donc que la raison au plus haut establie Maistresse de tes sens bride leurs appetits: C'est par ce seul moyen qu'ils sont assubietis, La raison est tousiours de prudence suiuie.

### XXVII

Mais asseure ton cœur, n'es tu pas de la race Des Dieux, et n'es-tu pas du ciel icy venu? Tu n'es que pour vn peu en ce corps retenu Et le ciel te soustient du secours de la grace.

### XXVIII

Ainsi ayant.laissé ceste chair corruptible Quand plus haut esleué tu seras dans les cieux: Lors à plein tu boiras le dous nectar des Dieux Et seras immortel, diuin, incorruptible.



# NOTES

### TOME I

- Page 5, ligne 24. Montre, spécimen.
- P. 7, vers 10. Potieux, difficile à satisfaire.
- 13, v. 4. Barat, tromperie; de là vient notre mot baraterie.
- 15, v. 16. Fétardise ou faitardise, fainéantise.
- 16, v. 4. S'avoyer, s'acheminer.
- 18, v. 18. Duit, du verbe duire, convenir.
- 20, v. 20. Rengreger, empirer.
- 22, v. 31. Fortemps, gros temps.
- 24, v. 15. Le texte paraît altéré; il semble qu'au lieu de à l'aflac il faille lire à la flac (flaque). C'est la même idée qu'exprime différemment l'ancien proverbe français: « L'abbatu veut tousjours luicter. »
- 25, v. 16. Cil, celui.
- 26, v. 2. Poison était alors féminin.
- 26, v. 7. Chastoy, châtiment.
- 27, v. 32. Tigneux, teigneux; pigne, peigne.

- P. 28, v. 22. Mauvestu, mal vêtu.
- 29, v. 23. Maupiteux, impitoyable.
- 31, v. 18. Ost, armée.
- 34, v. 21. Guete, guet.
- 36, v. 18. Doute, redoute. Tout ce passage est imité d'Horace.
- 38, v. 10. Traison, trahison.
- 39, v. 12. Méchance, méchanceté.
- 39, v. 31. Le genre de art n'était pas encore fixé au seizième siècle.
- 39, v. 32. Manques, privées.
- 40, v. 27. Comète était alors redevenu du masculin.
- 40, v. 28. Soufrete, disette, pauvreté.
- 41, v. 12. Chalans, participe présent du verbe chaloir.
- 42, v. 20. Mousse, émousse.
- 43, v. 27. Chéaux, les petits d'un animal.
- 44, v. 19. Donroit, donnerait.
- 45, v. 6. Peautre, gouvernail. •
- 47, v. 5. Maufette, mal faite.
- 47, v. 9. S'écache, s'écrase.
- 47, v. 11. Viande, paît, terme de vénerie.
- 47, v. 16. Avale, descend.
- 47, v. 32. Tistre, tisser.
- 48, v. 9. Emorche, amorce.
- 48, v. 20. Pelisse, dépouille.
- 48, v. 26. Fein, foin.
- 51, v. 20. Campane, clochette.
- 52, v. 26. Frisque, gentil, galant.
- 53, v. 4. Condemnade, jeu de cartes qui demande trois joueurs.

- P. 56, v. 29. Se deut, se plaint, du verbe douloir.
- 57, v. 20. Bobance, pour bombance.
- 58, v. 28. Se hetter, se flatter.
- 59, v. 19. Naufs, navires.
- 60, v. 28. Avolé, étranger, intrus.
- 62, v. 29. Colinhou, nom qu'on donne à un mauvais vin fait en Normandie.
- 63, v. 5. Fripe, fait bonne chère.
- 64, v. 17. Pardoint, pardonne.
- 64, v. 25. Noizilles, noisettes.
- 64, v. 26. Mereaux, petits cailloux.
- 65, v. 1. Bobeaux, petites babioles.
- 66, v. 17. Luy loise, qu'il lui soit permis.
- 66, v. 20. Doint, donne.
- 66, v. 8. Caut, rusé.
- 67, v. 15. Macter, immol.r, mactare.
- 68, v. 27. Nice, simple.
- 69, v. 1. Asteure, à cette heure.
- 74. v. 21. Morse, mordue.
- 76, v. 9. Tregne, araignée; ré, rets.
- 78, v. 29. Sutil était alors la prononciation de subtil.
- 83, v. 27. Se auist, s'instruit, se dresse.
- 84, v. 26. Targe, bouclier.
- 86, v. 25. Erignée, araignée.
- 88, v. 13. Querre, querir.
- 88, v. 21. Isnele, prompte, agile.
- 91, v. 31. Delivre, affranchi.
- 92, v. 15. Loise, c'est le verbe latin licet.
- 92, v. 24. S'émoyer, se mettre en émoi.
- 93. v. 31. Niele, maladie du blé.
- 94, v. 9. Peautre, gouvernail.

- P. 95, v. 18. Qui se s'en, faute d'impression; lisez:
  Qui se sent.
- 96, v. 31. Cent-testière, à cent têtes.
- 99, v. 28. Mire, chirurgien.
- 100, v. 21. Megnie ou maignie, maison, au sens propre et au sens figuré.
- 100, v. 26. Pestellent, piétinent.
- 105, v. 12. Le hant, la recherche.
- 107, v. 23. Féres, bêtes féroces.
- -- 114, v. 6. Dehéte, avec le même sens que le simple, flatte.
- 115, v. 24. Houer, bêcher.
- 116, v. 17. De trop s'aherdre, de trop s'y appliquer.

### TOME II

- 125, v. 27. Godale, boisson grossière.
- 127, v. 24. Meprison, injustice, mépris.
- 135, v. 4. Debellera, combattra, du verbe débeller, en latin debellare.
- 138, v. 25. Traire, tirer.
- 139, v. 16. Prouvoir, pourvoir.
- 140, v. 24. Se hette, se complaît.
- 140, v. 26. Etelon, estelon ou estalon, arbuste que l'on plante en terre et sur lequel on dispose le filet.
- 145, v. 1. Arte, ver; c'est-à-dire : corruption partout.
- 147, v. 2. Calant, le modérant.
- 151, v. 1. Houpegay, exclamation signifiant:
   c'est fait, c'est l'affaire d'un tour de main.

- P. 153, v. 22. Ohi, malheur, défaut, point vuinerable.
- 157, v. 12. Fetardises, lâchetés.
- 158, v. 3. Sins, seings.
- 159, v. 17. Ains que, avant que.
- 159, v. 32. Luite, de luicter, lutter.
- 162, v. 12. Prou, beaucoup. L'expression: 'ni peu ni prou est encore usitée.
- 162, v. 19. Forfére, commettre un forfait.
- 164, v. 3. Soufréte, la pauvreté.
- 164, v. 4. Ne s'oufre, pour ne s'offre.
- 167, v. 3. Parsonier, participant. S'aloue, se vante, se loue d'être.
- 172, v. 3. Chapeau, couronne, récompense.
- 172, v. 19. Sin, seing, au sens de signe.
- 173, v. 8. Hongne, grogne.
- 177, v. 2. Sayes, habits, robes de laine.
- 177, v. 3. Recueût, forme ancienne de la troisième personne du singulier de l'indicatif présent de recueillir.
- 181, v. 27. Rebourse, revêche.
- 182, v. 10. Fine, finit, du verbe finer.
- 183, v. 19. Mercerie, marchandise.
- 183, v. 31. Remord, blame, critique.
- 185, v. 18. Moyenner, faire en sorte.
- 187. Dans toutes les éditions anciennes, les diverses parties qui composent ce chapitre ont été interverties, très certainement par l'imprimeur, qui aura, par inadvertance, modifié l'ordre des feuillets. Voici l'ordre dans lequel il faut ranger et lire les pages des éditions anciennes: f. 113 recto, f. 114 recto, f. 114 verso

- (Cheverny...), f. 113 verso (Solon...), f. 116 recto (De tes voisins...), f. 116 verso (Tel comme...), f. 115 recto (Bias...), f. 115 verso (En parole...), f. 117.
- P. 188, v. 27. Voise, aille, du verbe voiser. Aujourd'hui le présent seul, je vais, s'est conservé.
- 189, v. 15. S'ottroye, s'octroie.
- 191, v. 14. Hargne, querelle, d'où hargneux.
- 193, v. 7. Befferie, moquerie, du verbe beffer, qui est devenu bafouer.
- 193, v. 15. Affiert, convient.
- 195, v. 10. Desrois, désastres.
- 196, v. 1, Caroles, danses.
- 200, v. 3. Celle, cette.
- 201, v. 23. Mors, mordu.
- 202, v. 2. Saffrette, mignonne, agréable.
- 203, v. 8. Asteure, à cette heure, prononciation ropulaire.
- 205, v. 13. Hay, cri pour exciter les chiens.
- 205, v. 14. Escourre, aller et venir.
- 205, v. 18. Retivons, restivons, résistons.
- 205, v. 21. Parpié, trace, passage?
- 206, v. 24. Sacres, oiseaux de fauconnerie. —
   Allebrenez, chassés.
- 207, v. 4. Gorins, petits porcs.
- 207, v. 13. Amors, amorcé, attaché.
- 207, v. 17. Queux, pierre à aiguiser.
- 207, v. 22. Etoré, estoré, approvisionné.
- -- 208, v. 21. Reverdie, joie.
- 208, v. 22. Vilenaille, comme valetaille.
- 210, v. 15. Voisent, aillent.

- P. 211, v. 29. Rait, du verbe raire, rase, tond.
- 214, v. 10. Courgée, sangle.
- 216, v. 31. Runje, épieu?
- 217, v. 6. Pelissent, pelent, dépouillent.
- 218, v. 12. Plege, caution.
- 219, v. 2. Hule, hurle. C'est la forme primitive.
- 219, v. 4. Reboursent, rebroussent.
- 219, v. 8. Bezagues, haches à deux tranchants.
- 220, v. 7. Blanque, péril.
- 221, v. q. Ligneul, fil.
- -- 222, v. 3. Rotoir, endroit où l'on met rouir le chanvre. Quand il est au rotoir, il n'est pas encore fusée.
- 224, v. q. N'estrive, ne dispute.
- 227, v. 18. Segrets, selon la prononciation du seizième siècle.
- 228, v. 29. Pu, participe passé de paître.
- 232, v. 23. Déroye, dévie, s'égare.
- 232, v. 24. Rabiener, rétablir, remettre en bon état.
- -235, v. 1. -Pu, du verbe paître.
- 237, v 31. Emprises, entreprises.
- 237, v. 32. Fineras, tu useras.
- 240, v. 29. Enquerre, enquérir pour s'enquérir.
- 246, v. 6. D'heure, à temps.
- 246, v. 26. Quise, requise, du verbe querre.
- 247, v. 3. Quant et luy, avec lui.
- 247, v. 7. Fétard, paresseux.
- 247, v. 29. Viller, avilir.
- 248, v. 14. En-cherrons, de encheoir, tomber.
- 252, v. 31. Celle, pour cette.
- 253, v. 28. S'aire, de se airer, se courroucer.

- P. 255, v. 14.  $\acute{E}me$ , estimation.
- 256, v. 2. Aousté, moissonné.
- 257, v. 12. Despoir, désespoir.
- 258, v. 4. S'aucun, pour si aucun.
- 260, v. 31. Voire da voire, oui-dà, oui.
- 261, v. 8. Gogues, farces, ragoûts.
- 262, v. 32. Cil, celui.
- 268, v. 30. Planté, abondance.
- 272. Ces strophes furent ajoutées par Guillaume Linocier, dans l'édition de 1619.



# PROSPER BLANCHEMAIN

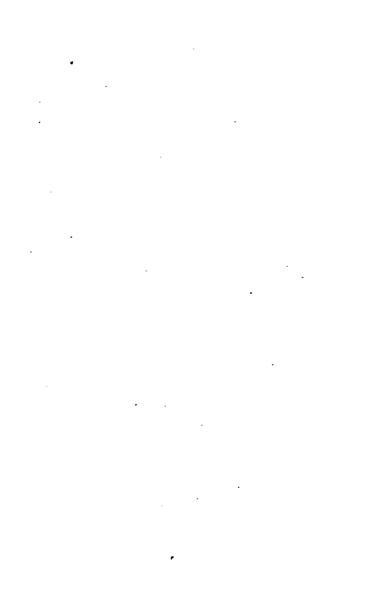



# PROSPER BLANCHEMAIN

net, laissant inachevée son édition d'Amadis Jamyn; M. Prosper Blanchemain en continuait l'impression, et, dans une notice émue de quelques pages, rendait un pieux hommage à son ami. Pouvait-il prévoir qu'un an plus tard la mort lui ravirait à lui-même l'heur de terminer et de publier son édition des *Mimes* de Baïf?

L'ouvrage était tout entier aux mains de M. Willem, son éditeur et son ami, le premier volume allait être achevé et

M. Blanchemain en corrigeait les dernières épreuves, lorsque, le 25 décembre 1879, la mort vint l'arracher à son œuvre. Tous ceux qui l'ont connu purent, à l'émotion que leur causa cette funèbre nouvelle, comprendre et mesurer l'inconsolable douleur de ceux qu'attachaient à lui les liens du cœur et du sang.

Quelques jours après, je recevais les épreuves du second volume de Baif. M. Blanchemain, qui m'avait fait le grand honneur de me dédier cette édition des *Mimes*, avait pensé, dans la prévision de sa fin prochaine, que je me chargerais de mener son œuvre à bonne fin. J'acceptai ce legs touchant, et j'éprouvai cette douceur de continuer en quelque sorte, par delà la tombe, avec sa chère âme, un entretien commencé dans la vie.

Après avoir exaucé ce vœu d'un ami, il me reste un devoir à remplir. Je voudrais, dans ces quelques pages destinées à demeurer à jamais jointes à sa dernière œuvre, rendre à l'homme de lettres le juste ho mmage qui lui est dû, et dire quelle trace durable il laissera dans la littérature française.

Né à Rouen, le 16 juillet 1816, Jean-Baptiste-Prosper Blanchemain fit ses études au lycée Henri IV, où il fut le condisciple des princes d'Orléans. Reçu licencié en 1838, il entra en qualité de rédacteur au ministère de l'intérieur, où, quelques années plus tard, il remplit les fonctions de bibliothécaire. En 1843 il se maria et devint le gendre de M. Boissel. Riche, heureux et poète, il aspirait déjà à se ménager, dans quelque solitude choisie, un de ces beaux loisirs que remplissent les soins du domaine, les joies de la famille et le culte des lettres. Ce ne fut cependant qu'en 1857 qu'il réalisa son rêve. Il se fixa dans une romantique vallée, sur les bords de la Creuse indolente, et il enferma dans son parc les ruines séculaires du prieuré de Longefont. C'est là qu'il vécut désormais; c'est là que, béni dans ses affections de père et d'époux, il savoura sans faste les

dons qu'il avait reçus de la fortune; c'est là qu'heureux et libre, il sut être sage et n'oublia pas les hommes, leur prodiguant chaque année les doctes fruits de ses studieuses lectures; c'est là enfin que, sans attendre aussitôt la mort, il l'accueillit d'un visage souriant, espérant sans doute qu'elle ne le prendrait pas tout entier.

Ses Œuvres poétiques, qui lui valurent plusieurs couronnes académiques et le titre de maître ès Jeux Floraux, se composent de cinq volumes petit in-octavo, publiés chez Aubry, les trois premiers en 1866, sous les titres de Poèmes et poésies, de Foi, Espérance et Charité, et d'Idéal; les deux derniers en 1875, sous ceux de Fleurs de France et de Sonnets et fantaisies. Au mois de juillet 1879, six mois avant sa mort, M. Blanchemain put voir avec un légitime orgueil une nouvelle édition de ses poésies, formant deux volumes in-18, sortir des presses de Quantin.

Comme poète, il s'éleva à un idéal un peu vague et légèrement vaporeux. Ses Ň

38

le

vers, faciles et abondants, d'une forme élégante et simple, toujours classique, révèlent une foi chrétienne vive et sincère; ils témoignent de l'inaltérable bonheur qu'il dut à l'unique amour qui remplit sa vie; ils laissent entrevoir une âme sereine, ouverte au bien et à toutes les joies pures de ce monde. Beau lac, à la surface unie, qui rit sous un soleil de mai, flots sans abîmes et sans tempêtes!

Ses travaux littéraires sont considérables, et nous ne pourrons ici rappeler que les principaux. Bibliophile et homme de goût, il forma à Longefont une précieuse bibliothèque, où il se plut à rassembler les plus belles éditions des poètes de la Renaissance, non pas pour la satisfaction égoïste de posséder seul quelques livres rares ou uniques, mais pour enchanter sa vie du plaisir de leur lecture et pour nous rendre ces poètes dans de nouvelles et correctes éditions. Dans ce commerce intime, entretenu avec ces favoris des dieux et des rois, il s'ingéniait à soulever les

voiles dont ils avaient enveloppé leurs amours, souvent innocentes et feintes; et il nous révélait ces amoureux secrets dans de piquants articles, qu'en 1876 et 1877 il réunit en deux volumes in-octavo, intitulés: Poètes et Amoureuses.

Nous arrivons enfin aux nombreuses éditions que donna M. Blanchemain des poètes du seizième et du dix-septième siècle. Il débuta par Vauquelin des Yvetaux (1854); puis, avec les Œuvres inédites de Ronsard (1855), il entra dans la voie féconde qu'il devait suivre pendant vingtcinq ans. Les deux premiers volumes de son édition de Ronsard, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, parurent en 1857, chez P. Jannet, qui publia le troisième en 1858. Pagnerre édita le tome IV en 1860; les tomes V, VI, VII et VIII ne parurent qu'en 1867, chez Franck. Après Ronsard, Prosper Blanchemain publia successivement les œuvres de Fr. de Maynard, en plusieurs volumes (1856, 1864 et 1867), un premier recueil (1868) des Satires de du Lorens (le second est annoncé pour 1880), les œuvres de Tahureau (2 vol., 1868-1869), les Elégies de Jean Doublet (1869), les Foresteries de Vauquelin de la Fresnave (1869). le Plaisir des champs de Claude Gauchet (1869), les Poésies d'Olivier de Magny (4 vol., 1869, 1870 et 1878), les Rondeaux d'amour de Jehan Marion (1873), les Epigrammes de Gombauld (1873), les œuvres de Louise Labé (1875), les Satires de Courval-Sonnet (1877), les Poésies d'Antoine Corneille (1877), les Poésies de Malherbe (1877), les Satires de Robert Angot de l'Esperonnière (1878), les Œuvres poétiques de Marie de Romieu (1878), la Pancharis de Bonnefons, avec les imitations françaises de Gilles Durant (1878), les Madrigaux de la Sablière (1879), les Œuvres de Guy de Tours (1879), et enfin les Poésies de Jean Passerat, qui doivent paraître prochainement.

Chacune de ces nombreuses publications, toutes issues d'un même goût, d'un

même labeur, constitue un service rendu aux lettres et mérite l'estime de tous ceux qui s'intéressent au développement de la langue et de la poésie françaises. Cependant elles ne renferment ni de profondes études historiques ou critiques, ni de savantes recherches philologiques; et, fussentelles plus nombreuses encore, elles ne suffiraient peut-être pas à défendre de l'oubli le nom de leur consciencieux et sympathique éditeur. Il faut plus et moins tout à la fois pour mériter, selon l'expression de Malherbe, une de ces belles feuilles toujours vertes qui gardent les noms de vieillir. A défaut du génie dont la nature est avare, pour vivre dans la mémoire des hommes, il suffit, mais c'est l'absolue condition d'une renommée durable, il suffit, dis-je, d'une idée juste, conçue et exécutée à son heure : une lueur de vérité devient un rayon de gloire. Or, Prosper Blanchemain eut cette lueur : il eut cette idée juste. qu'il entrevit nettement et qu'il sut réaliser à l'heure marquée où elle devait être

comprise et appréciée, et répondre à une évolution nouvelle du goût littéraire. Son édition de Ronsard est un monument sur le piédestal duquel son nom restera gravé à jamais.

Ronsard, remarque-t-il, dans le court avertissement qui ouvre le volume des Amours paru en 1857, « gâta ses ouvrages vers la fin de sa vie... Atteint d'une caducité précoce du corps et de l'esprit, il remania ses ouvrages. Devenu d'une piété méticuleuse, il en retrancha tout ce qui pouvait avoir un peu de cette verdeur de langage que le français cependant tolérait encore... il introduisit partout où il put, à la place de vers simples et naturels, des vers ridiculement ampoulés... » L'éditeur osa donc remonter des dernières éditions aux éditions originales, rétablir partout le texte primitif, restituer les passages retranchés ou mutilés par la main sénile du poète. C'était, on en jugera, une grande hardiesse « que de restituer ainsi le texte modifié ou condamné par Ronsard luimême, et de rejeter au second rang ses corrections définitives; c'était violer le testament littéraire du poète. »

Prosper Blanchemain eut cette heureuse audace et la fortune lui sourit. Son édition des Œuvres de Ronsard sera donc pour lui un titre certain à la reconnaissance de la postérité. C'est plus et mieux qu'une restauration. Comme à cet époux de l'Aurore que célèbre la Fable, les dieux n'avaient accordé à Ronsard qu'une immortelle vieillesse: Prosper Blanchemain lui rendit la jeunesse!

# L. Beco de Fououières.





# TABLE

| Préface                 | •  |    | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | ٠ | ٠ | • | AII |
|-------------------------|----|----|-----|-----|----|-----|------------|-----|---|---|---|---|-----|
|                         |    | 1  | LE  | S   | ΜI | ME  | s          |     |   |   |   |   |     |
| A MONSEIGNEUR           |    |    |     |     |    |     |            |     |   |   |   |   |     |
| PREMIER LIVRE           |    |    |     |     |    |     |            |     |   | · |   |   | 11  |
| SECOND LIVRE.           |    |    |     |     |    |     |            |     |   |   |   |   | 73  |
| Troisième Livri         | 3  |    |     |     |    |     |            |     |   |   |   |   | 179 |
| Quatrièm <b>e liv</b> r | E  |    |     |     |    |     |            |     |   |   |   | • | 226 |
| Additions               |    |    |     |     |    |     |            |     |   |   |   |   | 272 |
| Nотеs                   |    |    |     |     |    |     |            |     |   |   |   |   | 277 |
| Notice sur M.           | Pr | os | PEI | R B | LA | NCH | Ł <b>M</b> | AIN |   |   |   | • | 287 |



Paris. Imprimerie de Ch. Noblet, 13, rue Cujas.

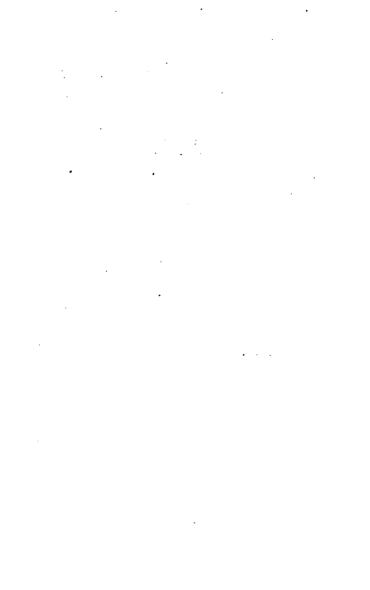

The LES MIMES

## ENSEIGNEMENTS ET PROVERBES

DE J.-A. DE BAÏF

RÉIMPRESSION COMPLÈTE COLLATIONNÉE

SUR LES ÉDITIONS ORIGINALES

AVEC PRÉFACE ET NOTES

Par Prosper BLANCHEMAIN



11

PARIS
LÉON WILLEM, ÉDITEUR
2, RUE DES POITEVINS, 2

1880

•

.

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| , |  |  |
| , |  |  |
| , |  |  |
| , |  |  |

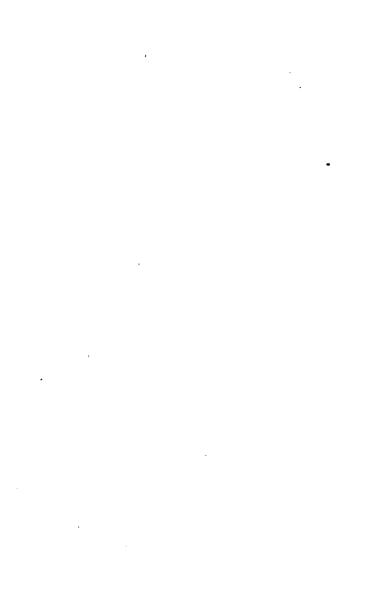



•

